





15:0

9,1

### RECHERCHES

SHE

L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE

DE

# L'ESPAGNE

PENDANT LE MOYEN AGE;

### Se vend:

- à Paris chez B. Duprat,
- » Madrid C. Bailly-Baillière,
- Williams & Norgate,
- » Leipzig T. O. Weigel.

Vu les traités internationaux relatifs à la propriété littéraire, l'éditeur de cet ouvrage se réserve le droit de reproduction et de traduction. Il poursuivra toutes les contrefaçons faites au mépris de ses droits. E. J. BRILL.

### RECHERCHES

SUR

### L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE

DE

## L'ESPAGNE

PENDANT LE MOYEN AGE

PAR

### R. DOZY

Commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, membre correspondant de l'académie d'histoire de Madrid, associé étranger de la Soc. asiat. de Paris, professeur d'histoire à l'université de Leyde, etc.

#### Seconde édition

augmentée et entièrement refondue

TOME PREMIER

LEYDE

E. J. BRILL

Imprimeur de l'Université

1860

: 13 AT

BIBLIOTHEOGE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
09. JUIN 1987
LAUSANNE/Dorigny

### AVERTISSEMENT

Après la publication du premier volume de cet ouvrage, qui a paru il y a dix ans, d'autres travaux m'ont longtemps empêché de le faire suivre du second. D'ailleurs je m'étais proposé, j'en conviens, de ne publier le second volume qu'après avoir achevé un travail étendu sur l'histoire des musulmans d'Espagne auquel je m'étais livré, et qui, en ce moment-ci, est, sinon terminé, du moins fort avancé. Il est résulté de ce délai plus ou moins volontaire, que, lorsque je voulais commencer l'impression du second volume, l'édition du premier était presque épuisée. Ce volume devant donc être réimprimé, j'ai cru devoir le refondre entièrement, afin de le rendre moins indigne de l'attention du public lettré. Les anciens articles ont été en partie remplacés, en partie retravaillés pour le fond et pour la forme. J'ai supprimé en outre la partie polémique, qui tenait une large place dans la première édition. Ce n'est pas que j'aie changé d'avis à l'égard de Conde et de ses copistes, loin de là; mais il me semblait superflu de revenir sur ce sujet après que de savants orientalistes dont personne ne peut contester la compétence, tels que MM. Fleischer, de Slane, Defrémery, Renan et William Wright, ont bien voulu déclarer en public que j'avais raison lorsque je soutenais que l'ouvrage de

Conde ne mérite en aucune manière la confiance qui lui a été trop facilement accordée!. Mes attaques ayant donc atteint leur but, je n'ai conservé de toute cette polémique que l'avant-propos de la première édition.

En écrivant les articles contenus dans ces volumes, je me suis surtout attaché à expliquer, avec l'aide des documents arabes, certains points de l'histoire de l'Europe chrétienne. De cette manière, j'ai été à même d'éclaircir l'histoire du royaume de Léon, celle du Cid, celle du héros normand Guillaume au Court nez, et les écrivains arabes m'ont même fourni des lumières sur des passages des sagas islandaises. J'espère ne pas avoir négligé non plus la partie arabe; mais, ayant à la traiter ailleurs dans son ensemble, j'ai pris soin de ne toucher qu'à des sujets qui ne pouvaient trouver leur place dans l'autre ouvrage, ou qui exigeaient plus de développements que ne le comporte un livre purement narratif.

Leyde, décembre 1859.

<sup>1)</sup> Voici, par exemple, ce qu'a dit M. Renan en rendant compte de mon livre dans le Journal des Débats: «L'histoire de Conde fourmille de bévues et de non-sens. D'un même individu Conde en fait deux ou trois; un homme meurt deux fois, et quelquefois avant d'être né; des infinitifs deviennent des noms de villes; des personnages imaginaires jouent des rôles imaginaires aussi. Se servant, par exemple, du Dictionnaire biographique d'Ibn-al-Abbâr, Conde ne remarque pas que l'ordre des feuillets a été troublé par un relieur maladroit; il brouille à tort et à travers les vies des grands hommes du quatrième et du cinquième siècle dé l'hégire, et sort bravement de ce pêle-mêle à travers les coq-à-l'âne les plus réjouissants.»

### EXTRAIT

DE

### L'AVANT-PROPOS DE LA PREMIÈRE ÉDITION

20.62.03

Vous connaissez, Messieurs et honorables amis 1, les savants et consciencieux travaux des Moralès, des Zurita, des Sandoval, des Diago, des Moret, des Salazar, des Florez, sur l'histoire de l'Espagne pendant le moyen âge; vous savez que ces hommes laborieux ont passé leur vie à lire les inscriptions, à compulser les chartes, à publier les chroniques, à contrôler tous ces documents les uns par les autres; vous pensez comme moi, que leurs travaux, quoique déjà anciens, n'ont nullement vieilli, et que probablement ils ne vieilliront que lorsqu'on cessera d'étudier l'histoire de la Péninsule.

Malheureusement ces investigateurs pénétrants, qui, de nos jours, ont trouve de dignes émules dans les Bofarull, les Yanguas et les académiciens de Madrid, étaient étrangers à une branche d'études, peu cultivée alors en Europe, et en Espagne moins qu'ailleurs, mais indispensable à tous ceux

<sup>1)</sup> Cet avant-propos était en forme de lettre adressée à MM. Reinaud et Defrémery.

qui font de l'histoire d'Espagne au moyen âge, l'objet d'une étude sérieuse. Ils écrivaient l'histoire de leur patrie dont plusieurs provinces avaient, pendant huit siècles, obéi aux Arabes, sans connaître la langue de ce peuple. Ne pouvant donc consulter les écrits musulmans, ils trébuchaient presque à chaque pas quand il s'agissait de l'histoire des empires arabes, des guerres ou des relations des chrétiens avec les Maures. Plusieurs faits de la dernière importance et relatifs à l'histoire des royaumes chrétiens, leur restaient inconnus, parce que ces faits ne se trouvaient ni dans les chartes ni dans les chroniques latines ou espagnoles, mais seulement chez les chroniqueurs, les rhéteurs, et les poètes arabes, car l'Espagne musulmane est le pays d'Europe où l'on a le plus écrit durant le moyen âge, et où le sentiment historique était à cette époque le plus exact et le plus développé.

Vous savez que, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Casiri tâcha de remédier à cet inconvénient. Dans son Catalogue de la Bibliothèque de l'Escurial, il publia et il traduisit plusieurs passages arabes relatifs à l'histoire d'Espagne. Mais vous savez aussi que ces extraits laissent beaucoup à désirer sous le rapport de l'exactitude; que Casiri ne s'était pas suffisamment familiarisé avec le sujet qu'il voulait éclaircir, et qu'il ne se distingue pas d'ailleurs par un jugement ferme et éclairé.

Enfin parut le livre de Conde. Ce fut en 1820, et désormais, pensait-on, le plus difficile et le plus important était fait.

En attendant, Masdeu avait publié son histoire critique en vingt volumes. Puisqu'il ne connaissait rien d'autre des livres arabes que les extraits donnés par Casiri, on ne pouvait s'attendre à le voir débrouiller avec succès la partie arabe. Aussi s'attacha-t-il surtout à prouver que certains documents, et notamment une quantité considérable de chartes, sont apocryphes et ne méritent aucune confiance.

Il y avait donc, à une trentaine d'années d'ici, deux choses accomplies, du moins à ce que l'on croyait. On connaissait les récits arabes, et la fausseté de plusieurs documents latins et espagnols avait été démontrée.

Ces idées présidèrent à la composition des Histoires d'Espagne qui ont pour auteurs MM. Aschbach, Rosseeuw Saint-Hilaire, Romey, Schæfer, en un mot, à toutes celles qui ont paru depuis Conde jusqu'à ce jour. Les résultats de Masdeu ne furent pas adoptés tous et sans restriction par ces historiens; mais ils en adoptèrent du moins une assez grande partie, et c'est surtout votre compatriote, M. Rosseeuw, qui a mis de côté, comme un bagage inutile, une foule de chartes et d'inscriptions. « Tous ces documents ecclésiastiques, dit-il, forgés d'ordinaire pour servir des intérêts de couvents ou flatter des amours-propres nationaux, sont à bon droit suspects, quand ils ne s'appuient pas sur le témoignage des chroniques. » D'un autre côté, on s'apercut bien qu'il y avait des fautes dans Conde, mais on considéra son livre, pris dans son ensemble, comme digne de confiance. «L'ouvrage de Masdeu, dit M. Aschbach 1, mérite d'être préféré à tous les ouvrages d'histoire espagnols. » « Conde, dit M. Romey 2, sera désormais plus particulièrement notre guide. Il fait autorité sur la période arabe. C'est un maître. Il faut savoir

<sup>1)</sup> Geschichte der Omaijaden, p. vi.

<sup>2)</sup> Histoire d'Espagne, t. VI, p. 2.

reconnaître et subir au besoin, malgré qu'on en ait, les maîtres.»

Ce sont ces deux opinions qui j'ai voulu combattre. Conde et Masdeu — «l'un des deux frères brisait des pots, l'autre, des cruches. Ménage ruineux!» (Gœthe).

J'ai fait une large part à la polémique dans ce livre. J'ai tâché de prouver que plusieurs documents rejetés par Masdeu méritent une confiance entière, ou que du moins on doit leur en accorder beaucoup plus que Masdeu et ses disciples n'ont voulu le faire. Il sera curieux de voir que l'authenticité de quelques-uns d'entre eux est prouvée, plus ou moins directement, par le témoignage d'auteurs arabes.

Mais avant tout, j'ai voulu montrer ce que c'est que le livre de Conde, la source principale où l'on a puisé pour écrire l'histoire de l'Espagne arabe. Il se peut que j'aic eu une idée bien malheureuse. J'ai écrit quelques mémoires; puis j'ai comparé les récits de Conde avec les textes dont il s'était servi, et je l'ai critiqué. Il eût peut-être mieux valu choisir quelques passages très-marquants pour faire ressortir le caractère du livre de l'académicien de Madrid.

Je ne l'ai pas fait; j'ai pris des passages de Conde, comme si j'avais ouvert son livre à la première page venue; je me suis laissé aller, le hasard seul m'a guidé. Je puis donc dire sans qu'on puisse m'accuser de partialité et avec une confiance entière: Quidquid attigeris, ulcus est!

Voilà le résumé des critiques que j'ai adressées à Conde. Et pourtant il y a peut-être des livres historiques dont on pourrait en dire autant avec toute justice, et qui cependant ne seraient pas aussi détestables que le sien. Disons donc:

Conde a travaillé sur des documents arabes sans connaître

beaucoup plus de cette langue que les caractères avec lesquels elle s'écrit; mais, suppléant par une imagination extrêmement fertile au manque des connaissances les plus élémentaires, il a, avec une impudence sans pareille, forgé des dates par centaines, inventé des faits par milliers, en affichant toujours la prétention de traduire fidèlement des textes arabes.

Les historiens modernes ont copié fort naïvement tout cela; quelquefois même ils ont laissé en arrière leur maître en combinant ses inventions avec les renseignements des auteurs latins et espagnols, qu'ils faussaient de cette manière. Ainsi

Aprentif jugléor et escrivain mari
Ont l'ystoire faussée, onques mès ne vi si.

(Berte aus grans piés, 1.)

Chose étrange! des orientalistes du plus grand mérite se sont laissé prendre à cette amorce, ont suivi ce feu follet.

Il faut avouer que Conde avait pris ses mesures pour que l'on ne découvrît pas facilement ses impostures. Il les cache sous un caquetage de faux bonhomme. Il s'est borné à mentionner les manuscrits dont il s'est servi, dans sa préface; encore faut-il ajouter que ce qu'il y dit n'est pas exact; il prétend par exemple que, pour l'histoire des petites dynastics du onzième siècle, il s'est servi surtout d'Ibn-Bachcowâl. Nous connaissons ce livre, vous et moi, car il est dans la Bibliothèque de la Société asiatique, et nous savons que ce Dictionnaire biographique, écrit dans le style d'un registre de paroisse, contient de bons renseignements sur l'histoire littéraire, mais que, pour ce qui concerne l'histoire politique, il n'est presque d'aucune utilité.

Mais l'ouvrage de Conde n'a-t-il pas été remplacé, dans ces dernières années, par celui de M. de Gayangos? Ce savant, témoin sa préface (p. xIV), a voulu donner une Histoire critique des Arabes espagnols.

Je répondrai à cette question en reproduisant les paroles de M. le comte de Circourt, sans entrer dans l'examen du J'aurais bien plus de choses à livre de M. de Gayangos. dire à son sujet que cette lettre ne le comporte. Voici donc ce qu'on lit dans l'Histoire des Mores Mudejares et des Morisques (t. III, p. 334): « Les documens arabes, je veux dire ceux que l'on peut consulter facilement lorsque l'on n'est pas versé dans les langues orientales, se réduisent à un petit nombre. J'ai suivi généralement l'Histoire de la domination des Arabes en Espagne, par Conde, ouvrage inachevé, mais le plus copieux, et à tout prendre le mieux digéré de tous ceux qui ont été faits sur le même plan. Les extraits donnés par Casiri, et la traduction publiée par M. Gayangos, m'ont fourni le moyen de contrôler quelquefois Conde.» M. La Fuente Alcantara, qui n'est pas versé non plus dans la langue arabe, a suivi la même méthode dans son Histoire de Grenade. Le livre de M. de Gayangos n'a donc pas remplacé celui de Conde. Aussi y a-t-il des périodes entières sur lesquelles le livre anglais ne donne que des renseignements maigres et vagues.

Somme toute: si l'on ne compte que le livre de Conde, considéré toujours comme le plus important et le plus complet sur l'histoire de l'Espagne arabe, le public d'aujourd'hui— et je parle ici des littérateurs non orientalistes — n'a pas plus de moyens de s'instruire de cette histoire, que n'en avait le public pour lequel écrivit Moralès au seizième siècle.

Il y a pis que cela: ceux qui ont lu et étudié Conde, se trouvent dans la nécessité de faire tout leur possible pour sortir de cette abominable route où il les a fourvoyés, d'oublier tout ce qu'ils avaient appris; besogne infiniment plus difficile que d'apprendre quelque chose de neuf. Car on devra bien considérer désormais le livre de Conde comme non avenu: la vérité historique est à ce prix.

Leyde, juillet 1849.

#### ÉTUDES

SUR LA

### CONQUETE DE L'ESPAGNE PAR LES ARABES

La conquête de l'Espagne par les Arabes est à coup sùr un sujet très-important, puisque, pour bien comprendre la situation faite aux vaincus par les vainqueurs, il faut avoir saisi préalablement le véritable caractère de la conquête; mais c'est en même temps une matière fort obscure, et si elle est féconde pour le poète et le romancier, qui ont le droit de suppléer par l'imagination à la disette des documents, elle est au contraire ingrate et stérile pour l'historien. La conquête, il est triste de devoir le dire, est jusqu'à un certain point une lacune dans les annales de la Péninsule, et tant qu'on n'aura pas découvert de meilleurs documents latins, cette lacune subsistera. J'ose croire, cependant, qu'un examen attentif des sources peut fournir des résultats plus satisfaisants que ceux qu'on a obtenus jusqu'ici, et je m'estimerais heureux si les textes inédits et les observations que je vais donner, pouvaient contribuer à éclaireir certaines questions aussi difficiles qu'intéressantes. Au reste, ne voulant pas répéter ici ce que j'aurai à dire ailleurs, je ne toucherai qu'à certains points, et je tâcherai surtout de donner une juste idée du degré de confiance que méritent les différentes sources.

Ī.

### CHRONIQUE D'ISIDORE DE BÉJA.

On attribue ordinairement à un certain Isidore, qui aurait été évêque de Béja, la chronique latine écrite, en 754, dans le midi de l'Espagne. Il est possible que l'auteur se soit appelé Isidore, car il y a des manuscrits qui portent ce nom; mais son titre d'évêque ne me semble reposer que sur une bévue commise par le moine qui a ajouté un index au manuscrit d'Oviédo. Entre autres chroniques, ce manuscrit, qui a été achevé de copier après l'an 1100, contient aussi celles d'Isidore, évêque de Séville (Isidorus Hispalensis), et l'auteur de l'index les attribue à «Isidorus Pacensis Ecclesiae Episcopus 4.» Il est clair, je crois, que le moine a sauté la syllabe His et qu'il a écrit pacensis au lieu de palensis; mais je ne concois

<sup>1)</sup> Voyez España sagrada, t. IV, p. 200.

pas comment on a pu tirer de cet index les conclusions suivantes: 1° il y a eu un Isidore, évêque de Béja; 2° ce personnage a écrit une chronique, et 3° cette chronique est celle qui commence par les mots: «Æra DCXLIX, Romanorum LVII Heraclius» etc. Ce qui rend ces conclusions d'autant plus singulières, c'est que la chronique dont il s'agit ne se trouve pas dans le man. d'Oviédo. L'argument tiré de l'index n'est On cite encore le témoignage de donc pas valable. Vaseo, qui dit avoir vu un manuscrit où notre chronique était attribuée à Isidore de Béja. Mais il est permis de demander si c'était un manuscrit ancien, ou bien une copie trop récente pour faire autorité dans une question de ce genre. Quoi qu'il en soit, je me tiens persuadé que le chroniqueur, loin d'être évêque de Béja, n'écrivait pas même dans cette ville. Il ne parle pas une seule fois de Béja, et pourtant il aurait eu toute raison de le faire, puisque de son temps la population chrétienne de cette ville s'insurgea contre le gouverneur musulman de l'Espagne 1. indique au contraire qu'il écrivait à Cordoue. de cette ville avec une prédilection très-marquée 2, et il donne des détails si exacts sur plusieurs événements qui s'y sont accomplis, qu'il doit en avoir été témoin oculaire.

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 17 de édition de Leyde.

<sup>2)</sup> Voyez, par exemple, c. 86 à la fin.

La chronique d'Isidore est à coup sur un ouvrage très-important. Pour les temps antérieurs a l'arrivée des Syriens en Espagne, elle est bien plus complète que les chroniques musulmanes, car les Arabes, quand ils se mirent à écrire leur histoire, avaient presque oublié les événements de cette époque. Pour les guerres civiles qui précédèrent l'arrivée d'Abdérame Ier en Espagne, elle est aussi d'une grande valeur; de plus, elle fournit sur la conquête des renseignements précieux, quoique fort courts. Malheureusement elle est souvent obscure et parfois inintelligible. La faute en est en partie à l'auteur, dont le style, à la fois incorrect et prétentieux, porte tous les signes de l'extrême décadence littéraire. Ajoutez-y qu'il écrivait en prose rimée, genre de composition qui était alors à la mode dans toute l'Espagne 1, mais qui a souvent contraint notre chroniqueur à donner un tour forcé à ses phrases. Cependant je crois qu'il faut surtout imputer aux copistes l'obscurité de l'ouvrage, car dans le texte tel que nous l'avons, on rencontre tour à tour des mots altérés, des gloses, des interpolations, des lacunes et des feuillets déplacés, de sorte que je serais presque tenté de dire qu'il n'existe pas d'autre ouvrage latin dont le texte soit corrompu au même degré. Les manuscrits qu'on a collationnés

<sup>1)</sup> Voyez, par exemple, l'inscription qu'Alphonse II fit placer dans l'église d'Oviédo, Esp. sagr., t. XXXVII, p. 140.

n'ont pas suffi pour corriger ces fautes; ils sont tous fort mauvais, et je me tiens persuadé qu'ils découlent d'une seule source: d'un vieux manuscrit glosé, difficile à lire et fort endommagé. Pour corriger le texte il faut donc appeler la critique conjecturale à son secours. Je l'ai fait, et je donnerai ici mes remarques sur quelques passages, en me servant de la dernière édition, celle que Florez a donnée dans le huitième volume de l'España sagrada.

Chap. 18. Isidore dit en parlant du calife omaiyade Yezîd I<sup>er</sup>:

qui nullam umquam (ut hominibus moris est) sibi, regalis fastigii causâ, gloriam appetivit,

sed communiter cum omnibus civiliter vixit.

Il faut rayer ici l'adverbe communiter; c'est une glose de civiliter, mot qui se trouve dans le sens de gracieusement, affablement, chez des auteurs classiques tels que Tacite et Cicéron, et chez Isidore lui-même; voyez chap. 16 in f., 43 init., 44 init.

Chap. 36, où il est question de Mousà:

Nonnullos Seniores nobiles viros qui utcumque remanserant, per Oppam, filium Egicae regis, a Toleto fugam arripientem, gladio patibuli jugulat,

et per eius occasionem cunctos ense detruncat. Sicque non solum ulteriorem Hispaniam, sed etiam citeriorem usque ultra Caesaraugustam, antiquissimam ac florentissimam civitatem, dudum iam iudicio Dei patenter apertam, gladio, fame et captivitate depopulatur; civitates decoras igne concremando praecipitat; Seniores et potentes saeculi cruci adiudicat; iuvenes atque lactantes pugionibus trucidat; sicque dum tali terrore cunctos stimulat, etc.

Dans ce passage il faut rayer les mots nobiles viros; c'est une glose de seniores qu'Isidore emploie trèssouvent dans le sens de seigneurs. Au lieu de arripientem il faut lire arripientes. Le sens est que les seigneurs essayèrent, mais sans y réussir, de se soustraire par la fuite aux bourreaux d'Oppas, l'allié des musulmans. Enfin, il faut lire depopulat au lieu de depopulatur, à cause de la rime.

Chap. 58—40. Afin de faire comprendre ce que j'ai à dire sur ces chapitres, il est nécessaire que j'en donne d'abord le texte:

38. Nam in Aera DCCL. Muza, expletis quindecim mensibus,

a Principis iussu praemonitus,

Abdallaziz filium

linquens in locum suum,

lectis Hispaniae senioribus qui evaserant gladium, cum auro argentove, trapecitarum studio comprobato (lisez comparato), vel insignium ornamentorum atque preciosorum lapidum, margaritarum et unionum

(quo ardere solet ambitio matronarum) congerie, simulque Hispaniae cunctis spoliis,

quod longum est scribere, adunatis,

Ulit Regis repatriando

sese praesentat obtutibus, anno regni eius extremo quem et Dei nutu iratum reperit repedando,

et male de conspectu Principis cervice tenus eiicitur pompisando.

Nomine Theudimer, qui in Hispaniæ partibus non modicas Arabum (lisez Arabibus) intulerat neces, et diu exagitatis, pacem cum eis foederat habendam.

Sed etiam

sub Egicâ et Wîtizâ,

Gothorum regibus, in Graecos, qui æquoreo navalique 1 descenderant, suâ in patriâ

de palmâ

victoriae triumphaverat. Nam et multa ei dignitas et honor refertur,

necnon et a Christianis Orientalibus perquisitus laudatur,

cum tanta

in eo inventa

esset verae fidei constantia.

ut omnes Deo laudes referrent non modicas. Fuit enim Scripturarum amator, eloquentià mirificus,

<sup>1)</sup> Je crois devoir lire: qui wquorei navalesque. La leçon wquorei se trouve dans quelques manuscrits.

in præliis expeditus,

qui et apud Amiralmuminin prudentior inter cæteros inventus,

utiliter est honoratus,

et pactum

quod dudum

ab Abdallaziz acceperat, firmiter ab eo reparatur. Sicque hactenus permanet statibilitum <sup>1</sup>,

ut nullatenus a successoribus Arabum

tantae vis

proligationis

solvatur,

et sic ad Hispaniam remeat gaudibundus. — 59, Athanaildus post mortem ipsius multi honoris et magnitudinis habetur.

Erat enim in omnibus

opulentissimus dominus,

et in ipsis nimium pecuniae dispensator; sed post modicum Alhoozzam Rex Hispaniam adgrediens, nescio quo furore arreptus,

non modicas

iniurias

in eum attulit,

et in ter novies millia solidorum damnavit.

Quo audito, exercitùs qui cum duce Belgi advenerant,

Cette leçon se trouve dans l'édition de Berganza. Florez donne stabilitus.

sub spatio fere trium dierum omnia parant, et citius ad Alhoozzam, cognomento Abulchatar, gratiam revocant,

diversisque munificationibus remunerando sublimant.

40. ¹ Supradictus Ulit Amiralmuminin (quod idioma regni in linguâ eorum resonat «omnia prospere gerens») praevisis copiis universarum gentium, necnon et munera Hispaniæ cum puellarum decoritate sibi exhibita, et in oculis eius praevalidâ famâ parvipensâ, dum eum tormentis plectendum morti adiudicat, impetratu pro eo Praesulum vel Optimatum, quibus multa ex illis affluentissimis divitiis bona obtulerat, mille millia et decies centena millia solidorum numero damnans, Ulit vitae terminum dando e saeculo migrat.

Il est clair que tout le passage relatif à Theudimer et son fils est déplacé; mais partout ailleurs dans le livre il le serait également, de sorte que je soupçonne que c'est un fragment d'une autre chronique d'Isidore. Cet auteur atteste lui-même qu'il en écrivit d'autres relatives à la même époque, car il dit, c. 65:

Sed quia nequaquam ea ignorat omnis Hispania, ideo illa

<sup>1)</sup> Je donne le commencement de ce chapitre tel qu'il se trouve dans l'édition de Florez, sans essayer de corriger les fautes.

minime recenseri tam tragica bella ista decrevit historia; quia iam in aliâ Epitomâ, qualiter cuncta extiterunt gesta, patenter et paginaliter manent nostro styl

patenter et paginaliter manent nostro stylo conscripta.

c. 70: Quisquis vero huius rei gesta
 cupit scire, singula in epitome temporum legat,
 quam dudum collegimus, in quâ cuncta
 reperiet enodata;

ubi et prælia Maurorum adversus Cultum dimicantium cuncta

reperiet scripta,

- et Hispaniae bella eo tempore imminentia releget annotata.
- c. 78: Reliqua vero gesta eorum, — nonne haec scripta sunt in libro verborum dierum saeculi, quem Chronicis praeteritis ad singula addere procuravimus.

Je crois donc qu'une feuille d'une de ces chroniques, aujourd'hui perdues, a été insérée par hasard dans la chronique qui nous occupe, et que le chapitre 40 doit être placé immédiatement après les mots: cervice tenus eiicitur pompisando. Quoique je n'aie pas osé proposer des corrections sur le commencement de ce 40° chapitre, il me paraît certain que l'explication du terme amîr-al-mouminîn n'est pas d'Isidore. Vivant

au milieu des Arabes, cet écrivain devait connaître trop bien la langue de ce peuple pour expliquer d'une manière aussi ridicule un terme qu'il entendait chaque jour.

Chap. 42. Abdallaziz — — consilio Ajub occiditur; atque eo Hispaniam *renitente*. Lisez *retinente*; l'auteur veut dire qu'Aiyoub resta gouverneur de l'Espagne.

Chap. 56. Huius tempore — Oddifa, vir levitate plenus, auctoritate a Duce Africano acceptâ (qui sorte Hispaniæ potestatem semper a monitu Principis sibi gaudet fore collatam), per sex menses absque ulla gravitate retemptans, præ paucitate regni nihil dignum adversumque ingeminat. Il faut lire ici sortem au lieu de sorte, et rayer le mot potestatem. Potestas est la glose de sors; l'auteur veut dire que le gouverneur de l'Afrique avait reçu du calife le droit de nommer le gouverneur de l'Espagne. Quant aux derniers mots de la phrase, il résulte du contexte que l'auteur veut dire: « Oddifa ne fit rien qui mérite d'être remarqué;» mais le copiste n'a pas su déchiffrer son vieux manuscrit; au lieu de nihil dignum adversumque ingeminat, paroles qui ne donnent aucun sens, il faut lire: nihil dignum animadversione germinat. Pline emploie aussi germinare comme verbe actif.

Chap. 57. Florez donne ici: Inter quos Zat Saracenum genere, plenum facundià, clarum etc.; mais la rime et la phraséologie d'Isidore exigent qu'on ponctue ainsi: Inter quos Zat Saracenum, genere plenum,
facundiâ clarum,
atque diversarum
rerum opulentissimum dominum,
pænâ extortum,
vel flagris inlusum,
atque colaphis cæsum,
gladio verberat.

Isidore emploie souvent genere plenus dans le sens de: issu d'une noble race; comparez c. 63: vir genere plenus et armis militaribus expertus; c. 75: a cunctis ut vir belliger et genere plenus praeficitur.

Plus loin, Florez donne: Sed ubi sedem Cordubensem Mammet adiit, turbidus Abderraman; mais il faut ponctuer de cette manière:

Sed ubi sedem Cordubensem Mammet adiit turbidus, Abderraman cum necdum fuisset repertus,

statim Alhaytam a Mammet rigide extat comprehensus.

Dans ce même chapitre on lit:

Denique dum quid de eo fieret a regalibus sedibus regis expectaretur,

stylus multis sermocinationibus involvitur, et diversis iudiciis *impetitur*.

Il faut biffer sedibus regis; c'est une glose de regalibus; et au lieu de impetitur, il faut lire impeditur.

Chap. 58. Il est question ici de la révolte du chef berber Monousa, qu'Isidore appelle Munuz (car c'est ainsi qu'il faut lire avec presque tous les manuscrits, et non pas Munniz, comme donne Florez), et le texte dit:

Nempe ubi in Cerritanensi oppido reperitur vallatus, obsidione oppressus et aliquandiu infra muratus, indicio Dei stativa in fuscon presilina cedit even

iudicio Dei statim in fugam prosiliens cedit exauctoratus;

et quia a sanguine Christianorum, quem ibidem innocentem fuderat, nimium erat crapulatus,

et Anabadi, illustris Episcopi et decore iuventutis proceritatem, quam igne cremaverat, valde exhaustus, atque adeo ob hoc iam satis damnatus,

Civitatis pænitudine olim abundantia aquarum affluentis siti praeventus,

dum quo aufugeret non reperit moriturus,

statim, exercitu insequente, in diversis anfractibus manet elapsus.

Les gloses ont rendu ce passage tout à fait inintelligible. Au lieu de donner ces paroles vides de sens: et Anabadi, illustris Episcopi et decore iuventutis proceritatem, quam igne cremaverat, Florez aurait mieux fait de suivre l'édition de Berganza, où on lit: et decoræ proceritatis, quem igne cremaverat. Le mot iuventutis est une glose inexacte de decoræ proceritatis, expression qu'Isidore a empruntée à Tacite (Ann., XII, 44). Ensuite il faut lire: civitatis, plenitudine i olim

<sup>1)</sup> Cette conjecture est confirmée par le man. de l'Arsenal. Au reste, ce manuscrit, que j'ai collationné, est fort mauvais.

aquarum affluentis, en rayant le mot abundantia, qui est une glose de plenitudo. L'expression plenitudo (= copia, abundantia) aquarum était fort usitée au moyen âge. Entre autres exemples, du Cange donne celui-ci: « Pons de Brazolo destructus fuit per plenitudinem aquarum; et inundationes diluvii ita venerunt magnae et maximae quod dictum pontem destruxerunt.» Au reste, Isidore, embarrassé par ses rimes, dit ici en deux phrases ce qu'il aurait dù dire en une seule. Il veut dire que le chef berber, assiégé dans une ville de la Cerdagne, fut forcé, faute d'eau, de la quitter; et comme auparavant elle était abondamment pourvue d'eau, le pieux chroniqueur voit dans cette circonstance un châtiment que Dieu infligea à Monousa, parce que ce chef avait répandu le sang de beaucoup de chrétiens et qu'il avait fait brûler l'évêque Anabade.

Un peu plus loin, Florez aurait dû lire, avec les manuscrits, insequitat, à cause de la rime, et non pas insequitur, comme il donne d'après l'édition de Berganza.

Chap. 61. Cui et mox successor venit nomine Aucupa, qui (= cuius) dum potestate excelsa genealogiam et legis suae custodiam

cuncta tremeret Hispania etc. Lisez: potestatem, excelsam genealogiam etc. Souvent les copistes n'ont pas fait attention à la petite barre au dessus des lettres, destinée à indiquer le m.

Plus loin, dans le même chapitre:

Deinde ad Caesaraugustanam civitatem progrediens, sese cum infinità classe 1 apte receptat.

Sed ubi rebellionem Maurorum per epistolas ab Africâ missas subito lectitat,

sine morâ, quantâ potuit velocitate, Cordubam repedat,

' transductivis promontoriis sese receptat.

Au lieu de transductivis, Florez aurait dù lire transductis (ou plutôt transductisque), comme on trouve dans l'édition de Sandoval. Ici et 'ailleurs (c. 54) l'expression transductis promontoriis signifie: après avoir passé la Sierra Morena.

Plus loin, il faut substituer mali machinatores à male machinatores, arures, comme porte un manuscrit رالحرورية), à augures, et Trinacrios à Tinacrios.

L'ouvrage d'Isidore fourmille donc de fautes de copiste. Il me semblait nécessaire d'appeler l'attention sur cette circonstance, parce que plus tard j'aurai à présenter des corrections et des remarques qui pourraient étonner le lecteur, s'il ne s'était pas fait auparavant une juste idée de l'état du texte.

<sup>1)</sup> Comme je crois me rappeler d'avoir lu chez des historiens modernes qu'Ocba se rendit avec une flotte à Saragosse, je ferai observer que le mot classis ne signifie pas ici flotte, mais armée. Comparez c. 68: tune Abulcatar cum classe palatii (avec sa garde) præceps insequitur.

#### 11.

### CHRONIQUES LATINES DU NORD DE L'ESPAGNE.

Après l'invasion des Arabes, les faibles débris de la civilisation romaine disparurent de plus en plus dans les Asturies et dans la Galice. Obligés de combattre sans cesse pour le maintien de leur indépendance, les habitants de ces deux provinces ne songèrent plus à la culture de l'esprit, et la barbarie les envahit à un tel point que, pendant cent soixante-dix ans, il n'y eut personne parmi eux qui écrivît l'histoire de sa patrie. C'est ce qui résulte du témoignage formel de Sébastien de Salamanque, qui composa sa chronique sous le règne d'Alphonse III (866-910). Ne connaissant pas la chronique d'Isidore de Béja, qu'aucun Espagnol du Nord ne semble avoir connue avant Rodrigue de Tolède, écrivain du XIIIe siècle, Sébastien se plaint, dans son introduction, de l'incurie et de la paresse de ses compatriotes, lesquels, ditil, n'ont rien écrit sur l'histoire d'Espagne depuis le temps où Isidore de Séville (qui mourut en 636) composa sa chronique, et il avoue que ce qu'il va rapporter dans son ouvrage, il ne le sait que par la tradition.

Dans le cours de presque deux siècles, cette tradition, en passant de bouche en bouche, avait subi des

altérations considérables, d'autant plus que les prêtres et les moines n'étaient que trop enclins à fausser l'histoire dans l'intérêt de leurs idées, de leurs croyances, de leurs dogmes religieux. La manière dont, au temps de Sébastien, on parlait de Witiza, l'avantdernier roi visigoth, en est une preuve frappante. D'après Sébastien, Witiza croupissait dans la débauche «comme un animal dépourvu de raison»; non content d'avoir épousé plusieurs femmes à la fois, il entretenait en outre une foule de concubines; redoutant les censures ecclésiastiques, il placa les canons de l'église sous de bonnes serrures, défendit aux évêques de s'assembler en concile, et rendit le mariage obligatoire pour tous les membres du clergé. écrivains postérieurs, tels que le moine de Silos, Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède, ont fait des amplifications sur ce thème. Leur Witiza est un monstre plus horrible encore, et ses nobles sont comme lui plongés dans la débauche et souillés de tous les vices. Ces accusations, ces anathèmes, qui, en passant de main en main, grossissent comme une boule de neige détachée du sommet de la montagne, forment un singulier contraste avec le témoignage d'un auteur presque contemporain, celui d'Isidore de Béja. Selon lui, Witiza était un roi très-clément, qui donna des preuves éclatantes de son amour de la justice et de la religion en convoquant des conciles à différentes reprises, en restituant leurs biens et leurs charges

à ceux qui les avaient perdus sous le règne de son père, en rappelant de l'exil ceux que son père y avait envoyés, en rendant la liberté à ceux qui gémissaient dans les prisons pour des raisons politiques, de sorte que toute l'Espagne s'estimait heureuse d'avoir un si bon roi 1. Le seul reproche qu'Isidore adresse à Witiza, c'est qu'il était trop sévère pour les ecclésiastiques qui négligeaient leurs devoirs. Un chroniqueur arabe, qui a puisé à d'anciennes sources latines aujourd'hui perdues, dit de même que Witiza était le plus juste et le plus pieux de tous les rois de la chrétienté 2. Quelle différence entre cet excellent Witiza, celui de l'histoire, et l'impie, le monstre, des chroniqueurs asturiens! Mais cette différence s'explique aisément. Il ne faut pas s'imaginer que les accusations accumulées par Sébastien et par sa séquelle sur la tête de l'avant-dernier roi visigoth proviennent d'un parti hostile à ce monarque: elles découlent d'une tout autre source. Après la conquête arabe, une foule de chrétiens embrassèrent la religion des vainqueurs, en partie parce que l'intérêt les y poussait, mais en partie aussi parce qu'ils étaient convaincus que l'islamisme était la religion véritable: ramenant leur philosophie à la théorie du duel judi-

<sup>1)</sup> Les expressions d'Isidore sont encore plus fortes; « atque omnis Hispania gaudio nimio freta alacriter lætatur,» dit-il.

<sup>2)</sup> Ibn-Adhârî, t. II, p. 4.

ciaire, ils croyaient que le parti le plus fort est toujours le plus juste. «Si le catholicisme était la vraie religion, disaient-ils aux prêtres, pourquoi Dieu aurait-il livré alors notre pays, qui pourtant était chrétien, aux sectateurs d'un faux prophète? Vous nous dites que Dieu a pris le catholicisme sous sa protection spéciale; vous nous racontez une foule de miracles opérés en faveur de cette religion au temps des persécutions ariennes: pourquoi ces miracles ne se sont-ils donc pas renouvelés alors qu'ils auraient pu sauver notre patrie? » Dans les premiers temps, ces objections embarrassaient les prêtres eux-mêmes, qui ne comprenaient pas non plus pourquoi les fidèles avaient été vaincus et subjugués par les mécréants; mais plus tard, lorsqu'on ne savait plus au juste quelle avait été la situation de l'Espagne immédiatement avant la conquête, ils s'expliquèrent tout en supposant que les derniers rois goths, de même que leurs évêques et leurs nobles, avaient été de grands pécheurs, et que les infortunes qui les avaient frappés avaient été une juste punition de Dieu. Considérer le malheur comme un châtiment de l'Eternel, c'avait été la philosophie de toute l'antiquité et du judaïsme en particulier; les Proverbes de Salomon proclament sous les images les plus variées le bonheur des hommes vertueux et le malheur des méchants; frappé par toutes les infortunes, Job a beau protester de son innocence et de sa vertu, ses amis n'en persistent pas moins à le croire

criminel. Le moyen âge envisageait le malheur sous le même point de vue, et les progrès des Sarrasins surtout étaient à ses veux un signe de la colère du Tout-Puissant. « Si les Sarrasins triomphent, c'est que Dieu veut nous punir à cause de nos péchés, » disaiton en Italie 1, et en Espagne on raisonnait de la même facon. Déjà dans l'année 812, Alphonse II disait dans une charte dictée par les prêtres: « Les Goths vous avaient tellement offensé par leur orgueil, Seigneur, qu'ils méritaient de périr sous le glaive des Arabes 2.» En 924, Sancho de Navarre, dans la charte de fondation du cloître d'Albelda, s'exprime en ces termes: « Autrefois l'Espagne était au pouvoir des chrétiens; les châteaux, les villes et les campagnes étaient remplis d'églises, et "la religion chrétienne régnait partout; mais nos ancêtres péchaient sans relâche, ils transgressaient journellement les commandements du Seigneur. Alors, pour les punir comme ils l'avaient mérité et pour les forcer à se convertir. le plus juste des juges les a livrés à un peuple barbare 3, » — «Ce fut, dit à son tour Sébastien de Salamanque, ce fut parce que les rois et les prêtres avaient abandonné la loi de Dieu, que toute l'armée

<sup>1)</sup> Voyez Liudprand, Antapodosis, Lib. II, cap. 46. Ce chapitre est intitulé: "Quod Domini hoc factum sit voluntate ob nostram correctionem."

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XXXVII, p. 312.

<sup>3)</sup> Esp. sagr., t. XXXIII, p. 466.

des Goths périt sous le glaive des Sarrasins. » -« Dieu, dit le moine de Silos, a puni nos ancêtres dans cette vie, afin de ne pas avoir besoin de les punir dans l'autre. » Et voilà comment il s'est fait que, sous la plume des pieux chroniqueurs du Nord, Witiza et ses contemporains sont devenus des monstres d'impiété. Plus tard le clergé, toujours dominé par ses idées préconcues, a maltraité de la même manière et pour la même raison Bermude II et ses contemporains. D'après le moine de Silos, le plus ancien parmi les chroniqueurs qui parlent de lui, Bermude était un roi sage, clément et juste, « qui s'étudiait à réprouver le mal et à suivre le bien. » Mais comme capitaine, il était malheureux, et pendant qu'il occupait le trône de Léon, le terrible Almanzor portait au catholicisme espagnol les coups les plus rudes qu'il eût recus depuis l'invasion arabe. Rien n'échappait au glaive des Sarrasins; partout on voyait des villes en ruines, des églises et des couvents en cendres; même le sanctuaire de la Péninsule, le temple de saint Jacques, fut détruit de fond en comble. Alors revenait la question: «Pourquoi le Christ a-t-il été vaincu par Mahomet?» Et les prêtres répondaient comme à l'ordinaire: «C'est une punition pour nos péchés, - peccatis exigentibus 1, propter peccata

Expression de Bermude lui-même, dans une charte de 985 (Esp. sagr., t. XIV, appendice 10).

populi Christiani 1; — Almanzor a été le fléau de la colère céleste 2». Cependant il fallait expliquer où étaient les crimes qui avaient appelé un si terrible châtiment; il fallait démontrer qu'à cette époque l'immoralité avait été plus grande qu'en tout autre temps. Les écrivains du XIIe siècle se chargèrent de ce soin. L'auteur de l'Historia Compostellana, bien qu'il fut lui-même homme d'église, sacrifia sans scrupule les évêques qui, au Xe siècle, avaient gouverné l'église de Compostelle; il les présenta presque tous comme des débauchés, des pécheurs endurcis, des monstres 3. Pélage d'Oviédo se chargea de Bermude. «Indiscretus et tyrannus per omnia fuit, » voilà de quelle manière il commence; puis, quand il a déroulé un long registre de ses forfaits, il arrive à cette conclusion: «Ce fut à cause des péchés de Bermude et de son peuple, qu'Almanzor» etc. C'est ainsi qu'on tâchait de justifier la Providence et de l'absoudre du reproche d'avoir laissé terrasser le Christ par Mahomet.

La tradition orale s'était donc gravement altérée au temps de Sébastien, et comme cet auteur n'a puisé qu'à cette source, tous les renseignements qu'il

<sup>1)</sup> Mon. Sil., c. 68.

Cui (Almanzor) divina ultio licentiam tantam dedit cat. Mon. Sil., c. 71.

<sup>3)</sup> Florez a victorieusement réfuté ces calomnies dans le XIXe volume de l'España sagrada, mais il n'a pas pénétré le motif qui les a dictées.

donne sur l'époque de la conquête doivent inspirer une légitime défiance.

## III.

## TRADITIONS ARABES.

Dans une chronique arabe qui porte le titre de Ahâdith al-imâma wa-'s-siyâsa (Récits relatifs au pouvoir spirituel et temporel) et qui contient une histoire des califes depuis la mort de Mahomet jusqu'à celle de Hâroun ar-Rachîd, on trouve un récit détaillé des conquêtes de Mousâ en Afrique et en Espagne. M. de Gayangos, qui a traduit ce récit 1, l'a considéré comme une source ancienne et authentique, et depuis lors cette opinion n'a pas été contestée; au contraire, M. Weil et M. Amari ont fait usage de ce document, le premier dans son Histoire des califes, le second dans son Histoire des musulmans de Sicile. Nous allons examiner s'il mérite réellement la confiance qu'on lui a accordée.

La première question qui se présente est naturellement celle-ci: à quelle époque le livre a-t-il été composé? On pourrait croire que le manuscrit qu'en possède M. de Gayangos donne la réponse à cette question, car le livre y est attribué à Ibn-

<sup>1)</sup> The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, t. I, Appendice E, et t. II, Appendice A.

Cotaiba, célèbre historien du IXe siècle (828-889); mais le savant professeur de Madrid a observé qu'Ibn-Cotaiba ne pouvait pas en être l'auteur, et voici les raisons dont il a appuyé son opinion: 1° Plusieurs écrivains arabes ont parlé fort au long de la vie et des écrits d'Ibn-Cotaiba, mais aucun d'entre eux ne lui attribue un ouvrage intitulé Ahâdîth al-imâma. 2° L'auteur du livre dit à différentes reprises que les renseignements qu'il donne lui ont été communiqués par des amis ou par des parents de personnes qui avaient assisté à la conquête de l'Espagne. Cotaiba, qui ne vint au monde que cent dix-sept ans après cette conquête, ne peut pas avoir consulté des personnes qui vivaient dans ce temps-là. 5° Le style diffère de celui d'Ibn-Cotaiba. 4° Les noms des précepteurs d'Ibn-Cotaiba ne se trouvent mentionnés nulle 5° Ibn-Cotaiba, natif de Bagdad, a séjourné presque toute sa vie dans cette ville, au lieu que l'auteur du Ahâdîth al-imâma semble avoir habité Damas.

Ces raisons me semblent parfaitement concluantes, et je m'étonne que M. Amari <sup>1</sup>, d'ordinaire si judicieux, ait cru qu'il suffisait, pour les réfuter, de leur opposer le témoignage d'Ibn-Chebât, qui attribue aussi le Ahâdith al-imâma à Ibn-Cotaiba. Ibn-Chebât, qui, d'après M. Amari lui-même <sup>2</sup>, n'écrivit que dans

<sup>1)</sup> Storia dei Musulmani di Sicilia, t. II, p. xL.

<sup>2)</sup> Ibid., p. xLv.

la seconde moitié du XIIº siècle, est trop récent pour que son témoignage puisse être d'un grand poids dans une question de ce genre. Il manquait d'ailleurs de Le nom d'Ibn-Cotaiba se trouvait, je n'en doute pas, sur le titre du manuscrit dont il se servait, de même qu'il se trouve sur le titre de celui que possède M. de Gayangos; mais Ibn-Chebât aurait dù accorder une confiance moins aveugle à ce titre, et faire attention à l'époque où vivaient les personnes dont l'auteur invoque le témoignage. Il aurait remarqué alors que la femme espagnole qui a fourni à l'auteur des renseignements circonstanciés sur le siége de la ville où elle résidait avec sa famille au temps de la conquête 1, n'a guère pu avoir connu Ibn-Co-Supposons qu'elle n'ait eu que dix ans à l'époque de ce siége, c'est-à-dire vers l'année 714; supposons encore que dès sa dixième année, en 838, Ibn-Cotaiba ait recueilli des renseignements sur la conquête de l'Espagne: alors cette femme aurait atteint l'âge de cent trente-quatre ans, ce qui, sans être impossible, n'est pas fort vraisemblable. Enfin, si Ibn-Chebât avait été autre chose qu'un de ces compilateurs sans discernement, qui fourmillaient dans la · littérature arabe au temps de la décadence, et qui, en pillant une trentaine de volumes, en composaient sans peine un trente et unième, il aurait remarqué que

<sup>1)</sup> Voyez la traduction de M. de Gayangos, t. I, p. LXXVII.

l'auteur du Ahâdith dit: «Ibn-abî-Lailâ m'a raconté ceci 1», et que cet Ibn-Abî-Lailâ, cadi de Coufa, était mort en 765, soixante-trois ans avant la naissance d'Ibn-Cotaiba.

Nous nous rangerons donc provisoirement à l'opinion de M. de Gavangos, d'après laquelle le livre a été écrit peu de temps après la mort de Hâroun ar-Rachid, arrivée en 809. Mais, de ce qu'un livre est ancien, il ne s'ensuit pas encore qu'il soit digne de confiance, et, il faut bien le dire, l'ouvrage contient, à mon sens du moins, un assez grand nombre de récits qui font naître des doutes sur la véracité de son auteur. Quand on y lit qu'un corps de cinq cents cavaliers musulmans, après avoir battu une grande armée berbère, fit dix mille prisonniers 2, et qu'une autre fois six mille musulmans tuèrent des milliers d'ennemis et ne firent pas moins de cent mille prisonniers 3, alors on ne peut se défendre de la crainte que l'auteur n'ait exagéré, dans l'intérêt de la gloire nationale, la bravoure et les succès des musulmans.

<sup>1)</sup> Dans le man. de M. de Gayangos, ce personnage, qui portait le nom relatif d'Ançârî, est appelé Todjîbî. Au lieu de ce mot, on lit Hasanî dans les extraits du Ahâdîth que donne Ibn-Chebât et que M. Amari a bien voulu copier pour moi sur le man. de M. Rousseau. Comme les deux textes diffèrent ici et que les auteurs, quand ils citent ce cadi de Coufa, le nomment d'ordinaire Ibn-abf-Lailâ tout court, je crois que le nom relatif n'est autre chose qu'une addition des copistes.

<sup>2)</sup> Traduction de M. de Gayangos, t. I, p. LVII, LVIII.

<sup>3)</sup> Ibid., p. LXI.

Tout cela, cependant, n'est rien encore en comparaison de ce que sit Târic, qui, s'il faut en croire notre auteur, n'avait que dix-sept cents hommes lorsqu'il battit l'armée de Roderic, forte de quatre-vingtdix mille cavaliers. Nous savons, il est vrai, que Roderic fut trahi par une partie de son armée, circonstance qui rend la victoire de Târic moins merveilleuse, quelque minime qu'ait été le nombre de ses soldats; mais c'est par d'autres auteurs que nous savons cela; celui du Ahâdith n'en dit rien; chez lui, la victoire de Târic est réellement un miracle. a encere d'autres prodiges dans son récit, et de bien plus surprenants. Ainsi il raconte fort au long et avec une gravité assez amusante, comment, à la prière de Mousâ, les murailles d'une forteresse ennemie s'écroulèrent d'elles-mêmes, tout comme les murailles de Jérico au bruit des trompettes de Josué 1; et dans le chapitre intitulé: « Des choses merveilleuses que Mousa vit dans l'Ouest » — chapitre que M, de Gayangos a cru devoir supprimer dans sa traduction il débite les contes les plus extravagants, comme on

ثم رفع (موسى) يدَيْه واقبل على الدعاء والرغبة فاطال (1 ونحن وقوف ننتظر تكبيرًه ثم ان موسى كَبَر وكبَّر الناسُ وانهدمتْ ناحيةُ الحصن التي تلينا للناسُ وانهدمتْ ناحيةُ الحصن التي تلينا . Ibn-Habib raconte ce miracle de la même façon.

pourra s'en convaincre dans la suite, car je serai obligé de rapporter quelques-uns de ces contes, quand j'aurai à parler d'un autre livre où ils se trouvent également.

Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, montrent suffisamment, je crois, qu'il faut soumettre les récits du Ahâdîth al-imâma à un contrôle sévère. Mais je me sens forcé d'aller beaucoup plus loin: je crois devoir révoquer en doute, non-seulement la véracité de l'auteur, mais encore son ancienneté. Son livre, inconnu aux auteurs arabes antérieurs au XIIe siècle qui se sont occupés d'histoire et de bibliographie, n'a nullement le caractère d'un ouvrage ancien. Au lieu de la sobriété, de la nerveuse concision, de la brièveté parfois un peu sèche par lesquelles se distinguent les livres historiques du IXe siècle, on remarque dans celui-ci une puérile et ennuyeuse prolixité. Mais ce qui tranche la question, c'est que ce soi-disant historien du IXe siècle emploie des mots qui n'appartiennent pas à l'ancienne langue, et qu'il nomme des villes qui n'existaient pas au temps de Hâroun ar-Rachîd. Pour désigner un sac de blé, il se sert du tellis 1, qui a encore aujourd'hui ce sens en Algérie et

فقال (موسى) كم معكم من النواد فقلت ما بقى (1 معنا الا تليس وانت معنا الا تليس وانت من ايسر الجيش فكيف بغيرك ث

en Egypte, mais que l'ancienne langue n'avait pas et qu'elle ne pouvait pas avoir, car ce terme est une altération du mot espagnol terliz, notre treillis 1. Quant aux villes bâties après le IXº siècle, notre auteur parle de la conquête de Maroc par Mousâ 2. Cette ville avant été fondée en 1062, par Yousof ibn-Téchoufin 3, sultan des Almoravides, Mousâ ne peut pas l'avoir conquise au commencement du VIIIe siècle, et un auteur du IXe ne peut pas l'avoir connuc. M. de Gayangos suppose, il est vrai, que Maroc existait déjà du temps de Mousa; mais une supposition n'est pas une preuve, et je ne crains pas d'être démenti quand j'avance qu'aucun écrivain antérieur à l'année 1062 ne parle de Maroc. L'ouvrage a donc été composé après l'année 1062, et avant l'époque, encore un peu incertaine, où écrivit Ibn-Chebât. Nous tâcherons maintenant de lui assigner sa véritable place dans la littérature arabe.

On sait que les conquêtes des musulmans sous le règne des premiers califes ont été racontées dans plusieurs ouvrages qui, sans être des romans historiques dans le sens que nous attachons à ce mot, contiennent cependant des fictions mêlées à des traditions

<sup>1)</sup> Voyez mon Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, p. 369.

<sup>2)</sup> Voyez la traduction de M. de Gayangos, t. I, p. LXIII, LXIV.

<sup>3)</sup> C'est ainsi qu'on prononçait en Espagne ce nom berber, témoin la chronique d'Alphonse VII où on lit constamment Texufin.

anciennes. Ces livres, qui portent en tête le nom de Wâkidî, célèbre historien du VIIIe siècle, sont d'une date bien plus récente. Le savant Hamaker, qui en avait fait l'objet de sérieuses études, les croyait composés à l'époque des croisades; selon lui, les Pseudo-Wâkidîs voulaient stimuler l'enthousiasme religieux des musulmans, et pour atteindre ce but, ils exagéraient les exploits des fondateurs de l'islamisme, inventaient des miracles que Dieu aurait accomplis en faveur de son peuple, et mettaient leurs productions plus ou moins fabuleuses à couvert des soupçons en les attribuant à un historien ancien et respecté, qui avait écrit sur le même sujet, mais dont les ouvrages étaient devenus excessivement rares . Le Ahâdîth al-imâma me semble composé avec la même intention et vers la même époque. Proche parent des Pseudo-Wâkidis, notre romancier se donne, comme eux, l'air d'être fort ancien; comme eux, il mêle des traditions anciennes à des fictions; comme eux, il cite pour garants des traditionnistes qui, selon toute apparence, n'ont jamais existé que dans son imagination 2; comme eux il exagère la bravoure des musulmans; comme eux, enfin, il se plaît à raconter les

L'opinion de Hamaker, que je connais par fen M. Weijers, me paraît préférable à celle qu'a développée M. Lees, dans la préface qu'il a mise à la tête de son édition du Fotouh-as-Châm, écrit par un Pseudo-Wâkidi.

<sup>2)</sup> Ibn-Chebât, du moins, a vainement cherché leurs noms ailleurs.

miracles opérés par l'Éternel en faveur de ses élus. Il ne se distingue de ses confrères qu'en un seul point: au lieu de se présenter sous le nom de Wâkidî, il se présente sous celui d'Ibn-Cotaiba. Dans la circonstance que son manuscrit porte le nom de cet auteur, M. de Gayangos n'a vu qu'une erreur plus ou moins volontaire du copiste, et comme il est vrai que les copistes orientaux spéculent souvent sur l'ignorance des bibliophiles en attribuant des livres médiocres ou peu connus à des écrivains renommés, on pourrait admettre cette opinion, si l'ouvrage n'était attribué à Ibn-Cotaiba que dans ce manuscrit-là. Mais il n'en est pas ainsi. Dans le manuscrit qui, de la bibliothèque de M. Sprenger, a passé dans celle de Berlin, le livre est aussi attribué à Ibn-Cotaiba, et l'abrégé qu'en possède la bibliothèque de Lund, commence également par ces mots: «Abou-Mohammed Abdallâh ibn-Moslim ibn-Cotaiba dit: Nous commencerons ce livre composé par nous 1 » etc. En outre nous avons le témoignage d'Ibn-Chebât. Cet écrivain était si bien convaincu qu'Ibn-Cotaiba est l'auteur du Ahâdith, qu'ayant inséré un vers de Motanabbî dans sa copie du texte de ce livre, il dit dans une note: «Ce vers ne se trouve pas dans le Kitâb al-imâma wa-'s-siyâsa, et il ne pouvait s'y trouver, car Ibn-Cotaiba est plus ancien que Motanabhî. C'est moi qui l'ai ajouté, parce

<sup>1)</sup> Voyez Tornberg, Codices Orient. Bibl. Lundensis, p. 12.

qu'il me semblait convenir à la situation. » Je me tiens donc persuadé qu'à l'instar des Pseudo-Wâkidìs, le romancier a mis lui-même le nom d'Ibn-Cotaiba à la tête de son livre. Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, il a été très-maladroit, comme les Orientaux qui se permettent des fraudes de cette nature le sont ordinairement. D'une part il a manqué le but en le dépassant: à force de vouloir paraître ancien, il s'est fait plus ancien que l'auteur pour lequel il voulait passer; de l'autre, il s'est trahi par son style et par le nom de Maroc qui lui est échappé.

Quant aux traditions anciennes, quoique nullement authentiques, que donne le Pseudo-Ibn-Cotaiba, elles sont empruntées presque toutes à un ouvrage arabe-espagnol du IX<sup>e</sup> siècle, au Tarîkh Ibn-Habîb. Ce livre, dont la Bibliothèque d'Oxford possède un manuscrit et qui roule sur plusieurs sujets à la fois — sur l'histoire biblique, sur celle de Mahomet et des premiers califes, sur celle d'Espagne, sur des questions théologiques etc. — n'a pas été composé par Ibn-Habîb lui-même, comme semble l'indiquer le titre et comme l'ont cru les savants européens qui en ont parlé. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à jeter les yeux sur la liste des émirs de l'Espagne, qui se trouve dans le chapitre relatif à l'histoire de ce pays.

<sup>1)</sup> M. Wright a eu l'obligeance de copier pour moi quelques chapitres de ce livre.

Cette liste va jusqu'à l'année 275 de l'Hégire (888 de notre ère), la première du règne d'Abdallah, tandis qu'Ibn-Habib était mort trente-cinq années auparavant, en 238 de l'Hégire, 853 de J. C. L'ouvrage, à en juger par les prédictions lamentables qu'il contient, me semble même avoir été écrit quelque temps après l'année 888, vers 891 je suppose, lorsqu'Ibn-Hafcoun, le chef des renégats et des chrétiens du Midi, menacait d'enlever Cordoue elle-même au sultan Abdallâh et que le terme fatal de la domination arabe semblait arrivé. Le rédacteur paraît avoir porté le nom d'Ibn-abî-'r-ricâ (ابي البي الرقاع), car après une prédiction sur la ruine prochaine de Cordoue, où il est dit que pendant cette catastrophe l'endroit le plus sûr sera la colline d'Abou-Abda, « près de l'endroit où se trouvait autrefois l'église, » on rencontre cette phrase: «Ibn-abî-'r-ricâ dit Un savant m'a raconté que l'endroit où se trouceci: vait autrefois l'église, est situé dans le voisinage de la maison d'Acbagh ibn-Khalil 1; - et j'ai aussi entendu dire à Abdalmelic ibn-Habîb: Quand la maison des Omaiyades aura cessé de régner » etc. Disciple d'Ibn-Habîb. Ibn-abî-'r-ricâ a mis par écrit l'enseignement oral de son maître, en y ajoutant quelques choses, mais en petit nombre, tirées de son propre fonds. Jus-

<sup>1)</sup> Cet Achagh ibn-Khalîl était un traditionnaire sur lequel on trouve un article dans Homaidî (man. d'Oxford, fol. 74 v.) et qui mourut en 273 de l'Hégire.

qu'à un certain point, Ibn-Habîb est donc l'auteur de ce Tarîkh, et l'on pourrait espérer d'y trouver des traditions authentiques sur la conquête. Les apparences sont en sa faveur: il est très-ancien, il a été dicté par un théologien qui avait acquis une grande réputation, non-seulement dans l'Espagne, sa patrie, mais aussi en Afrique et en Asie. Toutefois ces apparences sont trompeuses. Voici, par exemple, de quelle manière Ibn-Habîb raconte l'invasion de Târic:

Mousâ, qui est un grand astrologue, a lu dans les étoiles que l'Espagne sera conquise. Mais par qui le sera-t-elle? Quel général, quelles troupes, faut-il y envoyer? C'est ce qu'il ignore; il sait seulement qu'il existe un vieillard qui pourrait le dire, et que ce vieillard se trouve sur un bâtiment des Roum, lequel jettera l'ancre sur la côte d'Afrique. Il ordonne donc à Târic de s'emparer de tous les navires qui iront au mouillage. Târic trouve enfin le mystérieux vieillard et lui dit: « Vous qui connaissez l'avenir, savez-vous par qui l'Espagne sera conquise? - Par vous, répond le vieillard, et par un peuple qu'on nomme les Berbers et qui professe la même religion que vous.» Informé de cette réponse, Mousâ donne à Târic les ordres singuliers que voici : «Embarquezvous près d'un rocher que vous trouverez sur la côte; tâchez de découvrir parmi les vôtres quelqu'un qui connaisse les noms syriens des mois, et quand ce sera le vingt et unième d'Aiyâr, vous mettrez à la

voile. Vous arriverez alors à une colline brune. A l'est de cette colline vous trouverez une fondrière et une figure qui représente un taureau. Vous briserez cette figure; puis vous chercherez un homme de haute taille, au teint basané, aux yeux louches, aux mains desséchées, et vous lui donnerez le commandement de votre avant-garde. — J'exécuterai tous vos ordres, lui répond Târic; mais il serait inutile de chercher la personne dont vous avez fait la description; cette personne, c'est moi. 1 »

Débarqués en Espagne, les dix-sept cents soldats de Târic mettent en déroute les soixante-dix mille cavaliers de Roderic.

Plus loin Ibn-Habîb raconte ceci:

« Après avoir conquis Tanger, Algéziras et d'autres villes, Mousâ fit une expédition dans le pays de Tamid, sur les côtes de l'Atlantique. Il arriva à un pont sur lequel était une figure de cuivre, qui représentait un homme ayant en main un arc et des flèches. Quand les soldats s'approchèrent de cette figure, elle décocha une flèche et tua un homme; puis elle en décocha une autre et tua encore un homme. Cela fait, elle tomba. Les soldats s'avancèrent pour l'examiner; ... ce n'était pourtant qu'une figure de cuivre » ....

<sup>1)</sup> Ce récit a été copié par le Pseudo-Ibn-Cotaiba; voyez la traduction de M. de Gayangos, t. I, p. Lxx.

Une autre fois Mousâ assiégeait une forteresse de cuivre. Il faisait jouer ses machines lorsque tout à coup les assiégés lui crièrent: «O roi, nous ne sommes pas ce que vous croyez, nous sommes des génies. Laissez-nous donc en repos!» Mousâ leur demanda ce qu'ils avaient fait de ses soldats qui avaient franchi la muraille; ils répondirent que ces soldats étaient dans leur pouvoir, mais qu'ils allaient les remettre en liberté. C'est ce qu'ils firent en effet. Interrogés par leur général sur ce qu'ils avaient vu et sur la manière dont on les avait traités, les soldats répondirent que pendant leur captivité ils avaient été sans connaissance. «Louange à Dieu, le seigneur du monde!» s'écria alors Mousâ, et il leva le siége.

Dans le cours de ses conquêtes, Mousâ arriva aussi à un endroit où il trouva des coffres de cuivre. Ignorant que Salomon avait enfermé des diables dans ces coffres, il en fit ouvrir un. Un diable en sortit. Croyant avoir affaire à Salomon, il dit à Mousâ en secouant la tête: «Salut à toi, ô Prophète de Dieu! Tu m'as bien puni dans ce monde!» Puis, s'apercevant que son libérateur n'était pas Salomon, il se sauva au plus vite. Mousâ crut prudent de ne pas ouvrir les autres coffres.

Ne croirait-on pas lire des fragments des Mille et une nuits? Et pourtant Ibn-Habîb donne tout cela pour de l'histoire! Que penser de cet étrange phénomène? Faut-il en conclure que, dans le cours d'un seul siè-

cle, la population arabe de l'Espagne avait oublié ses traditions nationales pour des fables absurdes? Nullement; les contes rapportés par Ibn-Habîb n'ont rien de commun avec les traditions populaires d'Espagne; ce n'est pas là, c'est en Orient, et notamment en Égypte, qu'il les a recueillis. Il nomme les personnes de qui il les tenait: ce sont des savants étrangers, parmi lesquels on remarque Abdallâh ibn-Wahb (+813), un célèbre docteur du Caire, qui, entre autres choses, lui a fourni le bizarre récit de l'invasion de Tàric. Plusieurs des aventures de Mousà dans le pays de Tamid lui ont été racontées par un autre savant égyptien, qu'il ne nomme pas 1. Ainsi, au lieu d'interroger ses compatriotes sur l'histoire de Mousâ et sur la conquête de la Péninsule, Ibn-Habîb a mieux aimé s'adresser aux docteurs égyptiens dont il suivait les cours. Il n'a pas été le seul qui en ait agi ainsi: presque tous les tálibs espagnols qui venaient étudier en Orient, en faisaient de même. Méprisant leurs compatriotes, que les savants orientaux traitaient, avec un superbe mépris, d'ignorants et de rustres 2, et pleins de vénération pour les professeurs qui leur expliquaient les traditions relatives au Prophète et les initiaient aux subtilités de la scolastique, ils pensaient que ces grands docteurs, qui savaient tant de choses,

<sup>1)</sup> قال ابن حبيب وحدَّثنا بعض مشايَّخ مصر (p. 150).

<sup>2)</sup> Voyez Khochanî, man. d'Oxford, p. 216.

devaient connaître l'histoire d'Espagne bien mieux que les habitants de ce pays. Ils les accablaient donc de questions sur ce suiet. Pour les professeurs la situation était embarrassante. Ils ne savaient rien, ou presque rien, sur la conquête de la Péninsule; mais ils avaient la réputation de tout savoir et ils tenaient à ne pas la perdre. Que firent-ils? Faute de mieux. ils se mirent à régaler leurs disciples d'historiettes égyptiennes. Pour le peuple de ce pays, l'Espagne était un Eldorado, et sur la côte de l'Atlantique il avait découvert le Tamid, un pays de génies, de châteaux enchantés, de statues automates, de diables enfermés dans des coffres par Salomon. Ces traditions fabuleuses étaient la source où les professeurs puisaient la plupart de leurs récits; quelquesois, cependant, ils en inventaient eux-mêmes. On en trouve des exemples frappants et curieux dans l'Histoire des cadis de Cordoue, par Khochanî. Cet écrivain, comme il le raconte lui-même, avait un ami qui, pendant son voyage, avait questionné les savants étrangers sur les cadis de Cordoue antérieurement à l'époque où Abdérame Ier arriva en Espagne. Chose étrange! ces savants pouvaient donner des renseignements précis et circonstanciés sur des cadis qui étaient morts plus de deux siècles auparavant, et dont en Espagne on ignorait jusqu'au nom. Un savant de Tinnîs, en Afrique, raconta au voyageur que le gouverneur Ocha ibn-al-Haddjâdj avait nommé cadi un certain Mahdî ibnMoslim, qui, à l'en croire, appartenait à une famille de renégats espagnols; — circonstance bien singulière, car tous les autres cadis appartenaient à la noblesse arabe, et quand le sultan Mohammed eut nommé à cette dignité un de ses clients, c'est-à-dire un Espagnol, cette innovation excita de violents murmures parmi les Arabes <sup>1</sup>. Qui plus est, ce savant récita d'un bout à l'autre le diplôme délivré par le gouverneur à ce cadi; et ce diplôme est d'une longueur fort respectable: dans le manuscrit de Khochanì il n'occupe pas moins de quatre pages. Aussi, quand le savant eut cessé de parler, l'Espagnol ne put retenir une exclamation de surprise:

- Votre mémoire est vraiment prodigieuse, dit-il, puisque vous savez par cœur des diplômes aussi longs et que vous avez retenu tant de vieilles histoires.
- J'ai appris tout cela quand j'étais jeune, lui répondit l'autre; c'est mon grand-père qui me l'a enseigné. Il avait alors environ le même âge que j'ai aujourd'hui. Il connaissait à merveille l'histoire de l'Occident, celle de la conquête, celle de vos Omaiyades surtout. Parmi ses livres il y avait de beaux ouvrages d'histoire; mais le feu ayant pris à ma maison, ils sont devenus la proie des flammes .... Je n'ignore pas qu'un je ne sais plus quel prince aghlabite ou chiîte prétend avoir composé ce diplôme et

<sup>1)</sup> Voyez Khochanî, p. 282.

qu'il en a envoyé une copie à un de ses cadis; mais je vous assure que c'est pour Mahdî ibn-Moslim qu'il a été composé: Je le sais par cœur depuis mon enfance, et je le tiens de mon aïeul, comme je vous le disais .... Parle-t-on encore chez vous de ce cadi?

- Jamais je n'avais entendu parler de lui; son nom même m'était inconnu.
- J'ai demandé à plusieurs de vos compatriotes s'ils le connaissaient, et tous m'ont répondu que non. C'est étonnant que sa mémoire se soit ainsi perdue dans votre pays; probablement il sera mort sans postérité, ou bien son souvenir se sera effacé pendant vos guerres civiles.

Tandis que ce savant-là récitait au voyageur un diplôme moderne qu'il faisait passer pour une charte ancienne, d'autres lui racontaient des miracles fort édifiants. Quand il fut arrivé à al-Arîch, sur les frontières de l'Egypte et de la Syrie, un vieillard lui parla d'un cadi de Cordoue qu'il nommait Mohâdjir ibn-Naufal le Coraichite. «Quand on enterra ce cadi, dit-il, et qu'on jeta du sable sur son cercueil, on entendit ces paroles sortir de la fosse: — Je vous ai bien dit que la tombe est étroite et que la charge de cadi aboutit à une fin misérable. — Comme on croyait qu'il vivait encore, on s'empressa de déblayer le sable jeté sur la bière; mais on trouva le visage du défunt enveloppé dans le linceul; il était bien mort. 1 »

<sup>1)</sup> Voyez Khochanî, man. d'Oxford, p. 211-218.

Si invraisemblables que fussent ces contes, les étudiants espagnols les acceptaient sans restriction et avec une confiance absolue. Ils révéraient trop leurs professeurs pour ne pas considérer comme un crime le moindre doute sur leur véracité, et les études théologiques avaient d'ailleurs étouffé en eux jusqu'à l'ombre du scepticisme.

Ibn-Habîb n'est pas le seul auteur ancien qui nous donne les traditions égyptiennes regardant la conquête. Un chroniqueur de ce pays, Ibn-Abd-al-hacam (+871), les a aussi recueillies dans son histoire de la conquête de l'Égypte, et celles qu'il donne sont en partie identiques avec celles que l'on trouve chez Ibn-Habîb. Ainsi il raconte, lui aussi, que Târic battit la grande armée des Visigoths avec dix-sept cents hommes; «on dit bien , ajoute-t-il, que l'armée berbère de Târic était forte de douze mille hommes, parmi lesquels on comptait seulement seize Arabes; mais cela n'est pas vrai.» La fable d'un palais qui devait rester fermé, mais que Roderic fit ouvrir et où il trouva une espèce de tableau qui représentait des Arabes, avec cette inscription: «Quand cette porte aura été ouverte, des hommes semblables à ceux-ci envahiront ce royaume» — cette fable se trouve chez Ibn-Abd-al-hacam aussi bien que chez Ibn-Habîb. La différence entre ces deux auteurs, c'est que l'un a raconté naïvement et sans réserve tout ce qu'il a entendu dire, tandis que l'autre, moins crédule mais non mieux informé, a pris soin de supprimer presque toutes les traditions palpablement absurdes. Presque toutes, dis-je, car quoique son récit ait un certain air de vraisemblance, les récits invraisemblables n'y manquent pas cependant. Ainsi il raconte ceci (p. 5 édit. Jones): Târic, afin de frapper les Espagnols de terreur, fit couper un prisonnier en morceaux et bouillir sa chair dans une chaudière. Puis les soldats firent semblant de manger de cette chair, et alors les autres prisonniers répandirent parmi leurs compatriotes le bruit que les envahisseurs étaient des hommes qui mangeaient de la chair humaine. C'est là une légende populaire fort en vogue au moven âge. On mettait alors cette barbarie sur le compte de je ne sais combien de guerriers et de conquérants. Ibn-Adhârî (t. I, p. 123) la raconte du prince aghlabite Ibrâhîm, Adémar 1, de Roger le Normand, Guillaume de Tyr (IV, 23), de Boémond d'Antioche; mais tous ces guerriers avaient trop d'esprit, nous aimons du moins à le croire, pour ne pas sentir qu'une telle atrocité, loin de favoriser leurs projets, devait les faire avorter. On se soumet à des conquérants de toute espèce, mais non pas à des anthropophages.

En général les récits d'Ibn-Abd-al-hacam sont vagues et ils se contredisent souvent les uns les autres. Lui et ses compatriotes savaient bien quelque chose sur

<sup>1)</sup> Apud Pertz, Monum. Germ., t. VI, p. 140.

cette époque, mais le peu qu'ils en savaient, ils le savaient à demi. Ainsi le chroniqueur égyptien sait bien qu'Abdalazîz, le fils de Mousâ, a épousé une princesse chrétienne nommée Egilo ou Eylo (أَوْ اللهُ وَهُوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُوْ اللّهُ وَاللّهُ وَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

Au reste, supposé même que les traditions égyptiennes méritassent plus de confiance que je ne suis porté à leur en accorder, elles seraient encore d'un médiocre intérêt. Elles ne servent nullement à éclaircir les questions vraiment importantes; elles n'expliquent pas, par exemple, quelles relations existaient ou s'établirent entre les envahisseurs et une partie de la noblesse espagnole; au contraire, elles gardent à ce sujet un profond silence. Rien de plus naturel: la pensée qui domine dans ces récits est précisément de présenter la conquête comme quelque chose de surnaturel, comme une espèce de miracle accompli par le Tout-Puissant en faveur de son peuple, et même au cas que les docteurs égyptiens eussent connu les causes naturelles qui facilitèrent la conquête et sans lesquelles cette conquête n'aurait peut-être pas été possible, il est encore fort douteux qu'ils eussent jugé à propos de les exposer.

Les traditions espagnoles n'ont rien de commun avec

les traditions égyptiennes. Doués d'un bon sens vraiment admirable et qu'on ne saurait trop louer, les Arabes d'Espagne, à l'exception des théologiens, n'auraient pas cru facilement à des automates, à des châteaux enchantés, à des génies condamnés, par des puissances supérieures, à gronder et à gémir dans des coffrets de métal scellés. Aussi les traditions vraiment espagnoles ne contiennent rien qui ressemble à ces extravagances. Au contraire, elles sont si simples, si plausibles, si peu enjolivées par des incidents romanesques ou merveilleux, qu'elles me semblent mériter, je ne dis pas une confiance absolue, mais un Malheureusement ces bonnes tradiexamen sérieux. tions se trouvent mêlées aux mauvaises dans les compilations d'Ibn-Adhârî, de Maccarî et d'une foule d'autres auteurs, et ce mélange se trouve déjà chez Ibnal-Coutia, qui écrivit au Xe siècle. Ibn-al-Coutia, il est aisé de s'en apercevoir, ne met pas les traditions égyptiennes sur la même ligne que les traditions nationales; il s'en mésie, il ne les rapporte ordinairement qu'avec un «on dit;» mais il les donne, et cet assemblage de récits hétérogènes rend la tâche du critique extrêmement épineuse et délicate. Pour arriver à une certitude, sinon absolue, du moins relative, il faudrait posséder un récit espagnol pur de tout alliage. Henreusement un tel récit existe. Il se trouve dans la précieuse collection d'anciens documents qui porte le titre d'Akhbâr madjmoua (Recueil d'histoires) <sup>1</sup>. Le hasard a voulu que ce récit, le plus intéressant de tous, soit justement à peu près le seul qui n'ait pas été traduit. On en connaît bien quelques fragments, mais c'est l'ensemble qu'il importe de connaître. Nous croyons donc faire un travail utile en le traduisant.

## IV.

## RÉCIT DE L'AKHBAR MADIMOUA.

«Mousâ continua sa marche pour aller attaquer les villes de la côte africaine, dans lesquelles se trouvaient des gouverneurs nommés par le roi d'Espagne, qui s'étaient emparés de ces villes et de leur territoire. La principale de ces villes était Ceuta, dont le gouverneur était un chrétien nommé Julien. Plusieurs autres villes des environs étaient sous sa dépendance. Mousâ l'attaqua; mais ayant éprouvé que les sujets de Julien étaient plus forts et plus braves que les peuples qu'il avait attaqués jusque-là, il retourna à Tanger, et ordonna de ravager les campagnes voisines de Ceuta. Les razzias qu'il fit faire n'eurent pas l'effet qu'il s'en était promis, car des navires venant d'Espagne apportaient sans cesse des vivres et des renforts aux

<sup>1)</sup> Man. de Paris, anc. fonds nº 706. Voyez sur ce livre mon édition d'Ibn-Adhârî, Introduction, p. 10-12.

habitants de Ceuta; en outre ceux-ci, remplis d'amour pour leur patrie, combattaient avec vigueur pour défendre leurs femmes et leurs enfants.

«Sur ces entrefaites le roi d'Espagne, Witiza, vint à mourir. Il laissa plusieurs enfants parmi lesquels se trouvaient Sisebert et Oppas 1; mais comme les Espagnols ne voulaient pas d'eux, la discorde éclata dans le pays. On convint enfin de donner le trône à un chrétien nommé Roderic. C'était un vaillant guerrier; il n'était pas de la famille royale, mais c'était un des meilleurs généraux de l'Espagne. Il fut donc proclamé roi.

«La coutume voulait que chaque noble espagnol envoyât ses fils et ses filles au palais du roi, qui résidait à Tolède, alors la capitale de l'Espagne. Les enfants des nobles y recevaient leur éducation; eux seuls avaient le droit de servir le monarque, et dans la suite les jeunes gentilshommes épousaient les jeunes demoiselles, que le roi dotait. Roderic, quand il fut monté sur le trône, devint épris des charmes de la fille de Julien, et satisfit sa passion. Informé par une lettre de ce qui était arrivé, Julien entra dans une grande colère. «Je jure par la religion du Messie,

<sup>1)</sup> ششبرت وأبع. Rodrigue de Tolède, qui travaillait sur des documents arabes, les appelle Eba et Sisebut; mais comme le nom d'Eba était inconnu aux Visigoths, je crois devoir prononcer أبّر المهامية أبية المهامية أبية المهامية أبية المهامية أبية المهامية أبية المهامية المه

s'écria-t-il, que je le chasserai de son trône et que je creuserai un abîme sous ses pieds!» Par conséquent il fit dire à Mousâ qu'il se soumettait à lui, l'invita à venir et lui ouvrit les portes de ses villes, après avoir conclu avec lui un traité avantageux, de sorte que lui et ses sujets n'avaient rien à craindre. Ensuite il lui parla de l'Espagne et l'engagea à la conquérir. Ceci eut lieu vers la fin de l'année 90 1. Mousâ écrivit à Walîd [le calife] pour lui donner avis de l'accroissement de son territoire et du projet de Julien. Walîd lui répondit: «Faites explorer l'Espagne par des troupes légères; mais gardez-vous d'exposer les musulmans aux périls d'une mer orageuse. — Ce n'est pas une mer, lui répondit Mousa; ce n'est qu'un détroit de si peu d'étendue que d'ici l'on peut voir la côte opposée. — N'importe, lui répondit Walid; faites explorer le pays par des troupes légères.» Mouså envoya donc en Espagne un de ses clients, nommé Abou-Zora Tarif, avec quatre cents hommes et cent chevaux. Ces troupes, après avoir passé le détroit dans quatre bâtiments, abordèrent à une péninsule nommée Andalos 2, d'où les navires partaient d'ordinaire pour se rendre en Afrique et où se trouvaient les chantiers des Espagnols. Cette péninsule fut depuis appelée celle de Tarîf, parce que cet officier y abor-

<sup>1)</sup> Cette année finissait le 8 novembre 709.

<sup>2)</sup> Je reviendrai sur ce passage dans un autre article.

da. Quand toutes ses troupes furent débarquées, Tarîf se mit à piller les environs d'Algéziras, emmena en esclavage des femmes si belles que ni Mousâ, ni ses compagnons, n'avaient jamais vu leurs pareilles en beauté, s'empara de beaucoup d'argent, et retourna sain et sauf en Afrique. Ceci eut lieu dans le mois de Ramadhân de l'année 91 (juillet 710).

«L'heureux succès de cette expédition ayant enflammé chez les musulmans leur désir de se rendre maîtres du pays, Mousâ y envoya un autre de ses clients, le général de son avant-garde, qui s'appelait Târic ibn-Ziyâd. C'était un Persan de Hamadân 1; il y en a qui disent qu'il n'était pas client de Mousâ, mais client de la tribu de Cadif. Les sept mille musulmans qui accompagnaient Târic et qui, pour la plupart, étaient berbers et clients (car il n'y avait que peu d'Arabes parmi eux), passèrent successivement le détroit dans les quatre navires dont nous avons parlé, les musulmans n'en ayant pas d'autres. Ceci arriva en 92 (29 octobre 710 - 18 octobre 711). Au fur et à mesure que les navires lui amenaient des hommes et des chevaux, Tàric les réunissait sur une montagne escarpée de la côte.

« Quand le roi, alors en guerre contre Pampelune,

l) "La plupart disent que Târic était un Berber de la tribu de Nefza; mais d'autres affirment qu'il était Persan." Ibn-Adhâri, t. II, p. 6.

eut reçu avis de l'expédition de Tarîf, il la jugea dangereuse et quitta le pays de Pampelune pour se diriger vers le Midi. Puis, quand Târic eut débarqué en Espagne, Roderic réunit contre lui une armée, d'environ cent mille hommes, dit-on.

«Informé des préparatifs de l'ennemi, Târic écrivit à Mousâ pour lui demander des renforts et pour lui dire que, grâce à Dieu, il avait pris Algéziras et qu'il était maître des environs du lac¹, mais qu'à présent le roi d'Espagne marchait contre lui avec une armée à laquelle il ne pourrait résister. Mousâ qui, depuis le départ de Târic, avait fait construire des vaisseaux et qui maintenant en avait beaucoup, lui envoya cinq mille soldats. Les forces de Târic s'élevaient donc à douze mille hommes. Il avait déjà fait un butin fort considérable. Julien, accompagné de plusieurs Espagnols, se trouvait auprès de lui et lui rendait d'utiles services; il l'informait de tout ce qui venait à sa connaissance et lui indiquait les côtés faibles de l'ennemi.

«Roderic, accompagné des nobles les plus considérés de son royaume, alla donc à la rencontre des musulmans; mais dans son armée se trouvaient aussi les princes de la famille de Witiza. Ayant appris que les musulmans étaient pourvus de tout ce qu'il leur fallait et qu'ils se tenaient sur leurs gardes, ces prin-

<sup>1)</sup> الْمُحَيِّرَةُ. Ce lac est le Lago de la Janda.

ces eurent une conférence et l'un d'entre eux parla en ces termes: — Cet infâme nous a ôté le trône, auquel sa naissance ne lui donnait aucun droit, car c'était un des moindres de nos sujets. Quant à ces étrangers, ils n'ont nullement le projet de se fixer dans le pays; tout ce qu'ils veulent, c'est du butin, et dès qu'ils l'auront, ils retourneront d'où ils sont venus. Prenons donc la fuite pendant la bataille et abandonnons cet infâme. — Cette proposition fut agréée.

«Roderic, qui avait donné le commandement de son aile droite à Sisebert et celui de son aile gauche à Oppas, l'un et l'autre fils de Witiza et chefs de la conspiration, s'avança avec une armée d'environ cent mille hommes. Elle aurait été encore plus considérable, si la famine qui, depuis l'an 88 (707), avait désolé le pays pendant trois années consécutives et qui n'avait cessé qu'en 91 (710), l'année pendant laquelle Tarîf débarqua en Espagne, n'eût fait périr la moitié des habitants, ou même plus de la moitié.

«Le roi d'Espagne rencontra Târic, qui jusque-là était resté à Algéziras, près du lac. Le combat s'étant engagé, les deux ailes de l'armée espagnole, commandées par Sisebert et Oppas, prirent la fuite. Le centre, sous les ordres de Roderic lui-même, tint ferme; mais à la fin il lâcha pied, et alors les musulmans firent un grand carnage de leurs ennemis. Quant à Roderic, comme on ne le trouva point, on ignore ce qu'il est devenu; les musulmans trouvèrent

bien son cheval blanc qui s'était embourbé et dont la selle était en brocart d'or orné de rubis et d'émeraudes; ils trouvèrent aussi son manteau en drap d'or orné de perles et de rubis; il est certain encore que le roi s'était enfoncé dans la bourbe et qu'en tâchant d'en sortir il y laissa une de ses bottines; mais comme on n'entendit plus parler de lui et qu'on ne le trouva ni mort, nì vivant, son sort n'est connu que de Dieu seul.

«Après sa victoire, Târic marcha vers Ecija¹. Les habitants de cette ville, renforcés par plusieurs fuyards de la grande armée, vinrent lui livrer bataille. Le combat fut très-vif et beaucoup de musulmans furent blessés ou tués; Dieu aidant, ils finirent par mettre les polythéistes en déroute, mais jamais encore ils n'avaient rencontré une résistance aussi obstinée. Ensuite Târic établit son camp à quatre milles d'Ecija, sur les bords de la rivière qui baigne cette ville ², et près d'une source qui reçut le nom de source de Târic.

« Dieu remplit de crainte les cœurs des infidèles. Ils avaient cru que Târic retournerait en Afrique, comme Tarîf l'avait fait, et quand ils le virent s'avan-

<sup>1)</sup> Le texte dit: شم مضى طارق الى مصيف الجزيرة ثم الى مدينة استجة استجة الى مدينة استجة الحريرة و الى مدينة استجة tend par مصيف الجزيرة. expression qui se trouve aussi chez Ibn-Adhârî (t. II, p. 10).

<sup>2)</sup> C'est-à-dire, sur les bords du Xenil.

cer dans leur pays, ils se retirèrent en toute hâte vers Tolède et vers d'autres villes, en se préparant à les défendre. « Tout est fait en Espagne, dit Julien à Târic; je vous conseille maintenant de marcher vers Tolède avec le gros de vos troupes et de détacher de votre armée quelques corps auxquels mes compagnons serviront de guides et qui attaqueront les autres villes.» Târic suivit ce conseil. Il envoya donc à Cordoue (alors une des plus grandes villes des chrétiens et aujourd'hui la capitale de l'Espagne) un corps de sept cents hommes, commandés par Moghith le Roumi, un client du calife Walid. Tous les musulmans avant des chevaux après la victoire qu'ils avaient remportée, il n'y avait pas un seul piéton dans ce corps. Un autre corps fut envoyé contre la capitale de la province de Reiva 1, un troisième contre Grenade, la capitale de la province d'Elvira 2, et Târic lui-même marcha contre Tolède avec le gros de son armée.

« Quand Moghith et ses soldats furent arrivés dans le voisinage de Cordoue, ils se cachèrent, près de Secunda <sup>3</sup>, dans un bois de mélèzes, lequel se trou-

<sup>1)</sup> Archidona était alors la capitale de Reiya.

<sup>2)</sup> Le compilateur se trompe ici, comme je le montrerai dans un autre article.

<sup>3)</sup> Secunda était une ancienne ville romaine sur la rive gauche du Guadalquivir, vis-à-vis de Cordoue. Sous la domination arabe elle entra dans l'enceinte de cette capitale et devint un de ses faubourgs.

vait entre Secunda et Tarsail 1; après quoi Moghith envoya à la découverte quelques-uns de ses guides. Ceux-ci rencontrèrent dans le bois un berger qui faisait paître son troupeau. Ils l'amenèrent à Moghith, qui le questionna sur la force de la garnison de Cordoue. «Les principaux habitants ont quitté la ville pour se rendre à Tolède, lui répondit le berger; outre le gouverneur et quatre cents soldáts, il n'y a plus que des personnes de basse naissance.» A la demande si les murailles étaient fortes, le berger répondit affirmativement, mais il ajouta qu'il y avait une brèche au-dessus de la porte de la Statue 2 (au-jourd'hui la porte du pont).

« A la faveur de la nuit, Moghîth continua sa marche. Dieu secondait l'entreprise du général, car cette nuit-là il pleuvait et de temps à autre il grélait, de sorte que les sentinelles, toutes trempées par la pluie et transies de froid, faisaient mauvaise garde et n'échangeaient qu'à de rares intervalles les paroles convenues. Les musulmans passèrent donc la rivière sans que leur approche cût été signalée. Ayant essayé en vain de grimper sur la muraille, ils s'adressèrent de nouveau au berger, qui leur montra la brèche. Elle n'allait pas jusqu'à terre, mais en bas il y avait un figuier. Après beaucoup d'efforts inuti-

<sup>1)</sup> مُنْسَيْل. Ces voyelles se trouvent dans le manuscrit.

باب الصورة (<sup>2</sup>

les, un musulman atteignit le sommet de cet arbre, et Moghîth lui jeta la pièce de mousseline qu'il portait roulée autour de sa tête en guise de turban. Se servant de cette pièce d'étoffe comme d'une corde, plusieurs musulmans grimpèrent, l'un après l'autre, sur le figuier, et de là, sur la brèche. Cela fait, Moghîth, qui était à cheval près de la porte de la Statue, ordonna aux soldats qui avaient atteint la brèche, de se précipiter, l'épée au poing, sur les sentinelles postées près de cette porte (qui est aujourd'hui la porte du pont, mais alors il n'y avait pas de pont; il y en avait eu un auparavant, mais il avait été détruit). Conformément à cet ordre, les musulmans se jetèrent sur les gardes de la porte de la Statue (nommée alors porte d'Algéziras), en tuèrent plusieurs, mirent les autres en fuite et brisèrent les serrures, de sorte que Moghîth put entrer avec tous ses frères d'armes, ses espions et ses guides. Le général alla droit au palais.

«Le gouverneur n'y était plus. Aussitôt qu'il eut appris que la ville avait été surprise, il en était sorti avec ses soldats, au nombre de quatre ou cinq cents, et avec plusieurs habitants. Après avoir passé par la porte de l'ouest, celle de Séville, il était allé chercher un asile dans l'église de saint Aciscle<sup>1</sup>, dont

<sup>1)</sup> Le nom de ce saint étant difficile à prononcer pour les Arabes (et même pour les Cordouans, qui disent Cisclo on Cisco; voyez Moralès, Corónica, t. III, fol. 244 v.), notre auteur a écrit

les murailles étaient épaisses et solides. Peu de temps après, Moghîth, qui avait pris possession du palais et qui avait rendu compte à Târic des avantages qu'il venait d'obtenir, vint assiéger cette église.

« Pour ce qui concerne le corps envoyé contre Reiya, il prit possession de cette province, les chrétiens étant allés chercher un refuge dans les hautes montagnes. Le troisième corps, celui qui avait été envoyé contre Elvira, assiégea la capitale de ce district, la prit, et en confia la garde à une garnison composée de juifs et de musulmans. C'est ce qu'on faisait partout où l'on trouvait des juifs; mais on ne l'avait pas fait à Malaga 1, la capitale de Reiya, parce qu'on n'y avait pas trouvé de juifs et qu'elle avait été abandonnée par ses habitants.

« Ensuite on marcha contre Todmîr. Le nom de cette

n'ait voulu désigner l'église de saint Aciscle, dont Euloge, écrivain du IXe siècle, parle à différentes reprises. D'après Isidore de Séville (Hist. Goth., p. 497), cette église existait déjà vers le milieu du VIe siècle. L'opinion de Florez (Esp. sagr., t. X, p. 306), qui a conclu des paroles d'Isidore que cette église était hors de l'enceinte de Cordoue, se trouve confirmée par le texte arabe que nous traduisons; mais ce texte prouve en même temps que Florez se trompe quand il assure, sans citer aucun texte à l'appui de son assertion, que cette église se trouvait à l'est de Cordoue, là où, de son temps, il y avait un cloître de saint Aciscle.

Au lieu de Malaga, le compilateur aurait dû nommer Archidona.

ville était proprement Oriola 1; on l'appelle Todmir du nom de son prince 2. Ce prince alla, avec une nombreuse armée, à la rencontre des musulmans; mais après une faible résistance, ses soldats prirent la fuite à travers une plaine où rien ne les protégeait, de sorte que les musulmans purent en faire un grand carnage. Plusieurs, cependant, se sauvèrent dans Oriola; ils avaient perdu leurs plus braves guerriers et la place était mal fortifiée; heureusement pour les chrétiens, leur chef, Todmîr, était un homme expérimenté et ingénieux. Voyant que ses soldats étaient en petit nombre, il ordonna aux femmes de laisser flotter leurs cheveux, leur donna des lances et les posta sur les remparts derrière les hommes; puis il essaya de conclure un traité avec l'ennemi 3. A cet effet il se présenta en parlementaire,

<sup>1)</sup> Aujourd'hui Orihuela.

<sup>2)</sup> C'est le Theudimer (Théodemir) d'Isidore.

<sup>3)</sup> Je dois avouer que ce récit me paraît un peu suspect. Ce pourrait bien 'être une réminiscence du stratagème que les défenseurs de Hadjr avaient employé, environ quatre-vingts ans auparavant, lorsque leur forteresse était assiégée par Khâlid. Cette garnison avait aussi placé les femmes sur les remparts, afin de présenter à l'ennemi le simulacre d'une force imposante et d'obtenir un traité avantageux (voyez Caussin de Perceval, Essai etc., t. III. p. 375). Toutefois je n'insiste pas sur cette observation; Théodemir, j'en conviens, peut bien avoir eu la même idée que le commandant de Hadjr; mais ce qui est certain, c'est que Théodemir ne capitula pas avec un lieutenant de Târic, comme notre auteur donne à l'entendre, mais avec Abdalaziz, le fils de Mousà, qui, à l'époque dont parle l'écrivain arabe, était encore en Afrique. Isidore dit formellement en parlant

et s'insinua à un tel point dans les bonnes grâces du général musulman, qu'il conclut avec lui un traité de paix, en vertu duquel lui et ses sujets conservaient tous leurs biens. Tout le pays de Todmîr fut donc assujetti par un traité à la domination des musulmans; ceux-ci n'en obtinrent pas la moindre partie par droit de conquête. Le traité conclu, Todmîr se nomma et invita les musulmans à entrer dans la ville. Ils le firent, et quand ils s'aperçurent de l'extrême faiblesse de la garnison, ils se repentirent bien des conditions qu'ils avaient accordées, mais ils ne les violèrent pas. Puis ils informèrent Târic du succès de leurs armes. Quelques musulmans restèrent à Todmîr; mais la plupart prirent la route de Tolède pour aller rejoindre Târic.

« Pendant trois mois Moghîth avait assiégé les chrétiens dans leur église, lorsqu'un matin on vint lui dire que le gouverneur avait quitté l'église en secret et qu'il avait pris la fuite vers les montagnes de Cordoue [la Sierra Morena], afin d'aller rejoindre ses coreligionnaires à Tolède. Sans avertir personne, Moghîth sauta aussitôt à cheval et se mit à la poursuite du gouverneur. Près du village de ...... 1, il l'aperçut

de Théodemir: pactum quod ab Abdallaziz acceperat, et nous possédons encore le texte de ce traité, qui est daté du 4 Redjeb 94 (5 avril 713). Casiri l'a trouvé dans Dhabbî et il l'a publié (t. II p. 106).

ا) قطلبيرة dans le manuscrit.

qui fuyait sur un cheval de poil alezan. Le chrétien regarda derrière lui et quand il vit Moghîth courir vers lui à franc étrier, il perdit la tête. Avant quitté la grande route et se trouvant arrêté par un fossé, il poussa son cheval; mais le cheval tomba et se cassa le cou. Moghîth trouva le chrétien étendu sur son bouclier. Ce fut le seul prince chrétien qui fût fait prisonnier; tous les autres conclurent des traités ou se retirèrent en Galice. Ensuite Moglith força les chrétiens de l'église à se rendre et leur coupa la tête. Cette église fut appelée depuis [par les musulmans], celle des captifs. Quant au gouverneur, Moghith, qui avait l'intention de le présenter plus tard au commandeur des croyants, le sit jeter en prison. Ajoutons encore que le général musulman confia la garde de la ville aux juifs, qu'il continua d'occuper le palais et qu'il donna les maisons de la ville à ses frères d'armes.

« Sur ces entrefaites, Târic était arrivé à Tolède. Après avoir mis garnison dans cette ville, il se rendit à Guadalaxara, passa la Sierra <sup>1</sup> par le col nommé depuis le Col de Târic <sup>2</sup>, et arriva à une ville située de l'autre côté de la Sierra. On lui donna le nom de ville de la Table, parce qu'on y trouva la table de Salomon, fils de David <sup>3</sup>. Les bords de cette table

<sup>1)</sup> La Sierra de Guadarrama.

<sup>2)</sup> On pense que c'est Buitrago.

<sup>3)</sup> D'après Arib (apud Ibn-Chebât, p. 90) et Ibn-Haiyân (apud Maccarî, t. I, p. 172), cette table provenait de legs pieux, et elle servait à porter les saintes Écritures dans les processions.

étaient incrustés d'émeraudes, de même que ses pieds, lesquels étaient au nombre de trois cent soixantequinze. Ensuite Târic arriva à la ville d'Amaya<sup>1</sup>, où il trouva beaucoup d'argent et d'objets précieux, et dans l'année 93, il retourna à Tolède.

« Mousâ ibn-Noçair débarqua en Espagne dans le mois de Ramadhân de l'année 93 (juin 712), accompagné d'une grande armée, laquelle, selon quelques-uns, comptait dix-huit mille hommes. Avant appris ce que Târic avait fait, il avait pris ce général en haine. Quand il fut arrivé à Algéziras, on lui conseilla de suivre la route que Târic avait suivie; mais il refusa de le faire, d'autant plus que les chrétiens qui lui servaient de guides, lui disaient: -Nous vous indiquerons une route beaucoup meilleure et sur laquelle il y a à conquérir des villes plus importantes que celles que Târic a conquises. - Enchanté de cette proposition, autant qu'irrité de la conduite de Târic. Mousâ se laissa guider d'abord vers la capitale de Sidona (Medina-Sidonia), qu'il prit de vive force, ensuite vers Carmona. Cette dernière ville était une des plus fortes de l'Espagne, et comme elle ne pouvait être prise ni par assaut, ni par blocus, mais seulement par ruse, Mousâ y envoya quelques chrétiens qui, comme Julien, s'étaient soumis spontanément (peut-être étaient-ce des sujets de Julien).

<sup>4)</sup> مانع, sans points, dans le manuscrit.

Ces chrétiens y arrivèrent armés et comme s'ils eussent été des fuyards. Les habitants de Carmona leur ayant permis d'entrer dans leur ville, ces prétendus fuyards ouvrirent, pendant la nuit, la porte dite de Cordoue aux cavaliers de Mousà, lesquels se précipitèrent sur les gardes.

« Maître de Carmona, Mousâ marcha contre Séville. C'était, parmi toutes les villes de l'Espagne, la plus grande, la plus importante, la mieux bâtie et la plus riche en anciens monuments. Avant la conquête de l'Espagne par les Goths, elle avait été la résidence [du gouverneur romain]; les rois Goths avaient choisi Tolède pour la leur, mais Séville était restée le siège de la science sacrée et profane, et c'est là que demeurait la noblesse romaine. Après un siège de plusieurs mois, Mousâ la prit, les chrétiens s'étant retirés Ayant mis des juifs en garnison à Séville, à Béja. Mousâ marcha contre Mérida. Là aussi il y avait plusieurs nobles espagnols, de même que d'anciens monuments, un pont, des palais et des églises magni-Quand Mousâ vint assiéger la ville, les habitants vinrent à sa rencontre. Le combat, qui fut sanglant, cut lieu à un mille de la cité. Le lendemain il recommenca; mais pendant la nuit Mousâ avait embusqué des piétons et des cavaliers dans des carrières qui se trouvaient là, et quand le second combat se fut engagé, ces troupes attaquèrent les ennemis à l'improviste et en firent un grand carnage.

Ceux qui avaient eu le bonheur d'échapper aux épées des musulmans, se retirèrent dans la ville. Celle-ci était très-forte et ses murailles étaient telles que jamais on n'en a bâti de semblables. Aussi Mousâ l'assiégea-t-il sans succès pendant plusieurs mois. Au bout de ce temps il sit ouvrir une tranchée, et alors les musulmans se mirent à saper les murailles d'une tour; mais ils furent arrêtés dans leurs travaux par une substance extrêmement dure, nommée argamasa en espagnol, contre laquelle leurs pioches et leurs haches ne pouvaient rien. Pendant qu'ils essayaient en vain de la briser, les chrétiens donnèrent l'alarme. Les musulmans périrent en martyrs dans la tranchée, et aujourd'hui encore cette tour porte le nom de tour des martyrs; mais peu de personnes connaissent l'origine de ce nom.

« Après cette catastrophe, les chrétiens se dirent: — Nous avons brisé les forces de l'ennemi; aujourd'hui plus qu'en aucun autre temps, il sera disposé à nous accorder la paix; il faut donc la lui demander. — Cet avis ayant été approuvé, des députés se rendirent auprès de Mousà. Les négociations avortèrent; mais la veille de la fête, les députés revinrent. La première fois qu'ils étaient venus, ils avaient vu que la barbe de Mousà était blanche; cette fois au contraire, ils virent qu'elle était brune, Mousà l'ayant teinte avec du henné. Ils s'en étonnèrent, et l'un d'entre eux dit: — Je le crois anthropophage, ou bien c'est

un autre homme que celui d'hier. - Le jour de la rupture du jeune, quand les députés revinrent pour la troisième fois, ils virent que la barbe de Mousâ était noire, et, de retour auprès de leurs concitoyens: - Insensés que vous êtes, leur dirent-ils; vous combattez des prophètes qui se métamorphosent et se rajeunissent quand ils le veulent! Leur roi, d'un vieillard qu'il était, est devenu un jeune homme . Il faut donc accepter toutes les conditions qu'il voudra nous accorder. - Les habitants conclurent alors un traité, en vertu duquel les propriétés des chrétiens qui avaient péri le jour de l'embuscade et de ceux qui s'étaient réfugiés en Galice appartiendraient aux musulmans, tandis que les biens et les ornements des églises deviendraient la propriété de Mousâ. Ce traité conclu, les chrétiens ouvrirent les portes de leur ville aux musulmans le jour de la rupture du jeune de l'année 94 (1 juin 713).

« Sur ces entrefaites, les chrétiens de Séville s'étaient mis à comploter contre la garnison musulmane, et, renforcés par les chrétiens de Niébla et de Béja, ils avaient tué quatre-vingts soldats. Le reste de la garnison avait pris la fuite et était arrivé dans le camp de Mousâ devant Mérida. Cette ville s'étant rendue, Mousâ envoya son fils Abdalazîz avec une armée con-

<sup>1)</sup> Ceci est évidemment un conte populaire.

tre Séville. Abdalazîz s'empara de cette cité et retourna ensuite auprès de son père.

«Vers la fin du mois de Chauwâl (vers la fin de juin 713), Mousâ quitta Mérida et se mit en route vers Tolède. Informé de son approche, Târic alla à sa rencontre pour lui présenter ses hommages. trouva dans un endroit nommé ..... 1, dans la province de Talavera. Du plus loin qu'il l'aperçut, il mit pied à terre; mais Mousâ lui donna un coup de fouet sur la tête et lui reprocha durement de lui avoir Ensuite, quand on fut arrivé à Tolède, désobéi. Mousâ dit à Târic: - Montre-moi ton butin et surtout la table. - Târic lui montra la table; mais comme il y manquait un pied que Tàric en avait arraché, Mousâ lui demanda où était ce pied. — Je n'en sais rien, lui répondit Târic; c'est ainsi que j'ai trouvé la table. — Mousâ fit remplacer le pied qui manquait par un pied d'or, et en outre il fit envelopper la table dans une natte.

« Ensuite il se remit en marche et conquit Saragosse ainsi que les autres villes de cette province; mais dans l'année 95 (26 septembre 715 — 15 septembre 714), un messager du calife Walid vint lui apporter l'ordre de retourner à la cour. Il confia alors le gouvernement de toute l'Espagne à son fils Abdalazîz après lui avoir assigné Séville pour sa résidence. Cette

<sup>1)</sup> Le man. porte الد (sic).

ville étant située sur les bords d'un fleuve s large qu'il est impossible de le traverser à la nage, Mousâ voulait que les navires musulmans y fussent en station, et qu'elle fut, pour ainsi dire, la porte de l'Espagne. Abdalazîz resta donc à Séville, tandis que son père quitta la Péninsule, accompagné de Târic et de Moghîth. Ce dernier avait avec lui le gouverneur de Cordoue qu'il avait fait prisonnier, et quand Mousâ lui eut ordonné de lui livrer ce chrétien, Moghîth, qui s'enorgueillissait de son titre de client du calife. lui répondit ceci: — Je vous jure que vous ne l'aurez pas: il n'appartient qu'à moi de le présenter au calife. — Alors Mousâ lui enleva ce prisonnier de vive force; mais on lui dit: - Si vous réussissez à le conduire vivant à la cour, nous en serons bien étonnés. -En effet, Moghith s'écria: - C'est moi qui l'ai fait prisonnier; à présent qu'on me l'a enlevé, je lui couperai la tête, - et il le fit.»

V.

### LE COMTE JULIEN.

On sait que Masdeu et d'autres écrivains, croyant que Julien ne se trouve mentionné dans aucune chronique antérieure à celle que le moine de Silos composa au commencement du XIIe siècle, ont prétendu que ce personnage n'a jamais existé. Une telle assertion n'est plus permise aujourd'hui. Les chroniques arabes les plus anciennes parlent déjà de Julien; encore au XIe siècle son nom, comme il résulte du témoignage de Becrî, se conservait dans ceux de plusieurs localités aux environs de Ceuta, et d'ailleurs M. de Slane 1 a trouvé dans la partie nécrologique des Annales de Dhahabî un passage fort curieux, d'où il résulte que Julien laissa un fils nommé Pedro, ou Malka-Pedro comme l'appellent les Arabes, et que son petit-fils embrassa l'islamisme et prit le nom d'Abdallâh. Cependant on n'est pas encore d'accord sur la nation à laquelle appartenait Julien. Était-ce un Berber, un Grec ou un Goth? Et puis, était-ce un prince indépendant, ou bien un tributaire, soit du roi d'Espagne, soit de l'empereur de Constantinople? Ces questions, qui ont beaucoup occupé les critiques, sont encore fort obscures. Peut-être un passage qui se trouve dans un auteur presque contemporain, Isidore de Béja, nous aidera-t-il à les résoudre. Je sais bien que l'on affirme que ce chroniqueur ne dit pas un seul mot de Julien, mais je crois pouvoir prouver que cette opinion est erronée.

A l'endroit où Isidore (c. 40) raconte que Mousâ, de retour en Orient, fut condamné par le calife à une forte amende, il s'exprime en ces termes:

<sup>1)</sup> Voyez sa traduction de l'Histoire des Berbers, par Ibn-Khaldoun, t. I, p. 346.

Quod ille [Mousâ] consilio, nobilissimi viri Urbani, Africanæ Regionis sub dogmate Catholicæ fidei exorti, qui cum eo cunctas

Hispaniæ adventaverat patrias 1,

accepto, complendum pro nihilo exoptat,

atque pro multâ opulentiâ parum (lisez parvum) impositum onus existimat;

sicque fideiiusores dando per suos libertos congeriem nummorum dinumerat,

atque mirâ velocitate compositum pondus exactat, sicque successoris tempore fisco adsignat.

Ce passage qui a échappé, je ne sais comment, à l'attention de tous les historiens et de tous les critiques qui se sont occupés de cette époque, est pourtant extrêmement remarquable. Dans aucun autre auteur, soit chrétien, soit musulman, on ne trouve le nom de cet Urbain, de ce nobilissimus vir, qui avait constamment accompagné Mousâ pendant le cours de ses conquêtes en Espagne. Aussi je me tiens convaincu que ce nom propre est altéré, et que, sous le nom d'Urbanus, se cache celui de Iulianus. Remarquons d'abord que la terminaison des deux noms (anus) est absolument la même. La syllabe ur et la syllabe iu ont le même nombre de jambages, et dans l'ancienne écriture il est d'autant plus difficile de distinguer l'une de l'autre, que la première lettre

<sup>1)</sup> Chez Isidore ce mot signifie provinces.

des noms propres était, non pas une majuscule, mais une minuscule, et que la lettre i s'écrivait sans point. Aussi rien n'est plus fréquent que des corruptions de ce genre, et je puis me borner à en citer un seul exemple. Dans une charte de l'année 1090, publiée par M. Muñoz 1, on trouve: «elegerunt ipsius patriæ homines veridicos et huius rei sapitores iam in decrepitâ etate positos, fratrem Dominum (Dominicum?), fratrem Didacum, ---, quos adrinamentaverunt in sanctà ecclesià ut dicerent veritatem inter episcopum et regem." Il est clair qu'il faut lire adiuramentaverunt (adjurer). Enfin le nombre des traits de la lettre b et de la syllabe li (l'i sans point) est aussi le même. Pour peu que l'on se soit familiarisé avec la paléographie et que l'on sache dans quel déplorable état se trouve le texte d'Isidore, le changement de urbanus en iulianus ne paraîtra donc pas trop hasardé, tandis qu'il serait fort étrange qu'Isidore parlât d'un allié de Mousâ qu'aucun autre auteur ne connaît.

Pour ce qui concerne les mots qui suivent immédiatement après le nom de Julien: «Africanæ Regionis sub dogmate Catholicæ fidei exorti,» ils pourraient signifier à la rigueur que Julien était né en Afrique; mais Isidore savait assez de latin pour ne pas se permettre de construire le mot exortus avec un génitif. Au lieu de exorti je crois devoir lire

<sup>1)</sup> Fueros, t. I, p. 159.

exarci (exarchi). Julien aurait été alors gouverneur de l'Afrique pour l'empereur de Constantinople. ces gouverneurs portaient réellement le titre d'exarque, c'est ce qui ne saurait être révoqué en doute. lettres du pape Grégoire-le-Grand portent cette adresse: «Gennadio Patricio et Exarcho Africæ,» et chacun sait qu'Héraclius, le père de l'empereur de ce nom, était aussi exarque de l'Afrique; mais ce titre étant presque inconnu aux ignorants copistes du moyen âge, ils y ont souvent substitué d'autres mots. C'est ainsi qu'on lit dans l'édition que Struvius a donnée de la chronique de Reginon (sous l'année 755): « Ravennam cum Pentapoli et omni exercitu conquisivit et S. Petro tradidit.» C'est une faute: il faut lire exarcato, comme on trouve dans l'édition de M. Pertz. Au reste, le titre de comte, que le moine de Silos et d'autres auteurs donnent à Julien, est l'équivalent d'exarque, car Isidore de Béja (c. 16) donne le titre de comte à l'exarque Grégoire.

En lisant donc comme je l'ai proposé: «nobilissimi viri Iuliani, Africanæ Regionis sub dogmate Catholicæ fidei exarchi,» nous voyons qu'un auteur beaucoup plus ancien que les chroniqueurs arabes parle déjà de Julien, ce qui met hors de doute l'existence de ce personnage, et nous arrivons en outre à ce résultat, que Julien n'était pas vassal ou sujet du roi visigoth, comme on l'a cru, mais gouverneur, pour l'empereur de Constantinople, de ce petit coin de l'Afrique que

les Arabes n'avaient pas encore arraché aux faibles successeurs de Constantin-le-Grand, c'est-à-dire de Ceuta et des lieux circonvoisins. Ce pays, en effet, n'appartenait pas à l'Espagne au commencement du VIIIe siècle: il appartenait à l'empereur byzantin, depuis l'époque où le roi d'Espagne Theudis (531-548) l'avait perdu, événement dont Isidore de Séville (Hist. Goth., p. 496) parle en ces termes: « Post tam felicis successum victoriæ, trans fretum inconsulte Gothi se gesserunt. Denique, dum adversus milites qui Septem oppidum, pulsis Gothis, invaserant, Oceani freta transissent, idemque castrum magna vi certaminis expugnarent, adveniente die Dominico deposuerunt arma, ne diem sacrum prælio funestarent. Hac igitur occasione repertâ, milites, repentino incursu aggresi, exercitum, mari undique terrâque conclusum, adeo prostraverunt, ut ne unus quidem superesset, qui tantæ cladis excidium præteriret.» Le chroniqueur arabe Ibn-Adhârî parle aussi de ce désastre et voici ce qu'il en dit (t. I, p. 211): «Un roi goth d'Espagne, nommé Theudus 1, ayant passé le Détroit pour aller combattre des Berbers qui s'étaient jetés dans Ceuta, d'autres Berbers se réunirent en grand nombre contre lui, l'attaquèrent à l'improviste et le combattirent 2 si

مبردوش au lieu do تَوْدوش مبردوش au lieu do

<sup>2)</sup> Au lieu de فقاتلوه il faut lire فقاتلوه, comme je l'ai dit dans la note, p. 117.

vigoureusement que bien peu de Goths réussirent à se sauver. Theudus lui-même retourna en Espagne, et les Berbers se maintinrent dans Ceuta jusqu'à ce que les Grecs s'en rendissent maîtres pour la seconde fois. Dans la suite, Julien commandait dans cette ville » etc.

La tradition arabe-espagnole est donc inexacte quand elle dit que Julien était gouverneur de Ceuta pour le roi d'Espagne; mais les autres détails qu'elle donne sur ce personnage me semblent assez plausibles. Entouré de barbares et séparé par de vastes pays d'avec les autres provinces de l'empire byzantin, l'exarque de Ceuta devait, par la force des choses, chercher à se rapprocher du roi visigoth, le seul prince chrétien qui se trouvât dans son voisinage.

## VI.

#### LES FILS DE WITIZA.

Il y a de fortes présomptions en faveur du récit de la trahison des fils de Witiza. Ce récit ne se trouve pas dans les mauvaises traditions, mais bien dans les traditions arabes-espagnoles. Les chroniques du Nord (celles d'Albelda et de Sébastien) le donnent aussi, et chez Isidore (c. 56), Oppas, le frère de Witiza, est l'allié des musulmans; d'ailleurs, cet écrivain dit qu'au temps de l'invasion musulmane, l'Es-

pagne était en proie à la guerre civile 1, et que Roderic fut trahi pendant la bataille; chap. 34:

eoque prælio, fugato omni Gothorum exercitu, qui cum eo æmulanter fraudulenterque ob ambitionem regni advenerant, cecidit;

, sicque regnum simul cum patrià male cum æmulorum internetione amisit.

Je me tiens même persuadé que si nous possédions cette chronique telle qu'elle est sortie de la plume de son auteur, nous y trouverions le récit de la trahison des membres de la famille de Witiza. Il y a, dans le chapitre 30, une phrase qu'on ne semble pas avoir remarquée, mais qui mérite bien de l'être. Après avoir fait l'éloge de Witiza, Isidore dit qu'Apsimare monta sur le trône de Constantinople; puis il continue en ces termes:

Huius temporibus Witiza decrepito iam patre pariter regnat;

qui in Æra DCCXXXIX suprafatæ cladis non ferentes exitium, per Hispaniam e palatio vagitant, quâ de causâ proprià morte decesso iam patre, florentissime suprafatos per annos Regnum retemptat,

atque omnis Hispania, gaudio nimio freta,

Dum per supranominatos Missos Hispania vastaretur, et nimium, non solum hostili, verum etiam intestino furore confligeretur. c. 36.

alacriter laetatur.

A qui se rapportent les paroles que j'ai soulignées? A personne, évidemment; elles ne sont pas à leur place. Dans le texte d'Isidore tel qu'il nous est parvenu, il n'a pas été question d'un événement funeste qui aurait forcé certaines personnes à quitter le palais. et à aller mener une vie errante; et pourtant Isidore doit avoir parlé d'un tel événement, puisqu'il dit: « suprafata clades.»

Que si l'on remarque à présent 1° qu'Isidore dit bien dans le chapitre 34: «Rudericus tumultuose regnum hortante senatu invadit,» mais que dans le texte tel que nous l'avons, il garde un silence absolu sur la mort de Witiza, ce qui est fort étrange puisqu'il parle de la mort des autres rois goths et qu'il en indique soigneusement la date, et 2° que, d'après une tradition rapportée par Ibn-Adhârî (t. II, p. 4), Roderic se souleva contre Witiza et le tua: alors il est présumable que la «suprafata clades » est le meurtre de Witiza; que les personnes qui quittèrent le palais étaient les frères et les fils de ce roi, et que les passages d'Isidore sur le meurtre de Witiza et sur le sort de ses parents, manquent, à l'exception d'un seul, dans le texte que nous avons. Cette dernière circonstance n'est pas inexplicable. La conduite des parents de Witiza ayant été plus qu'équivoque au temps de l'invasion, il ne serait pas étonnant qu'un de leurs amis se fût efforcé de rendre illisibles, dans la chronique latine, les passages qui les concernaient.

Au reste, bien que le fond de l'histoire de la trahison soit sans doute véritable, il est néanmoins fort difficile, à cause de la diversité des témoignages, d'en préciser les détails. Pour commencer par les noms propres, nous remarquerons qu'Ibn-al-Coutîa nomme trois fils de Witiza et qu'il les appelle Olemundo dans le manuscrit), Romulo (ملم) et Ardabast (رُطْبَاس), tandis que l'auteur de l'Akhbâr madjmoua n'en nomme que deux, qu'il appelle Sisebert et Oppas. En ce point, le témoignage d'Ibn-al-Coutîa me semble mériter la préférence. Les trois noms qu'il donne ne soulèvent en eux-mêmes aucune objection. Olemundo est une altération d'Audemundus 1, de même qu'Alphonsus est une altération d'Adephonsus; dans les chartes des IXe et Xe siècles, ce nom est écrit Olemundus, Olimundus et Olomundus 2, et chez Sampiro (c. 20) on trouve Olmundus. Les noms de Romulo et d'Ardabast étaient aussi en usage. Le premier se trouve, par exemple, dans une charte de 818, que Villanueva a publiée 8, et le second était porté par le bisaïeul de Witiza 4. D'ailleurs, Ibnal-Coutîa pouvait être bien renseigné sur ce point,

<sup>1)</sup> Voyez les signatures du XIIIe concile de Tolède.

Voyez les chartes publiées dans l'Esp. sagr., t. XXXIV, p. 430,
 449 et 458.

<sup>3)</sup> Viage literario á las iglesias de España, t. XIII, p. 221.

<sup>4)</sup> Sébastien, c. 3.

puisqu'il descendait lui-même d'un fils de l'avantdernier roi goth. Cependant je ne veux pas dire qu'il faille rejeter tout à fait le témoignage de l'auteur de l'Akhbâr madjmoua. L'Oppas qu'il nomme est sans doute le même que celui dont parle Isidore; mais au lieu de l'appeler le fils de Witiza, il aurait dù l'appeler le frère de ce monarque. Quant à Sisebert, j'ignore qui il était; il peut avoir été un frère d'Oppas, ou bien un seigneur goth non allié à la famille de Witiza.

Examinons à présent ce que les frères et les fils de Witiza ont fait à l'époque de l'invasion.

Sébastien raconte ceci: «Witizano defuncto, Rudericus a Gothis eligitur in Regno. Filii vero Witizani, invidià ducti eo quod Rudericus regnum patris eorum acceperat, callide cogitantes, Missos ad Africam mittunt, Saracenos in auxilium petunt, eosque navibus advectos Hispaniam intromittunt.» Aucun auteur arabe digne de confiance ne raconte la chose de cette manière, et j'hésite fort à admettre que les fils de Witiza aient invité les Sarrasins à venir en Espagne. Je ne crois pas non plus qu'ils leur aient fourni des navires. Les navires sur lesquels les Sarrasins passèrent le Détroit, leur avaient été fournis par Julien; les auteurs arabes le déclarent unanimement.

Le récit d'Ibn-al-Coutîa ne me semble pas non plus tout à fait exact. D'abord cet auteur dit que les fils de Witiza étaient encore en bas âge à l'époque de la

mort de leur père. On a déjà observé que s'il en eût été ainsi, ils n'auraient pas pu commander des troupes peu de temps après. Mais cette erreur est légère; ce qui s'expliquerait moins aisément, ce serait que les fils de Witiza se fussent mis à traiter avec Târic dès que les deux armées auraient été en présence, et que le lendemain matin ils eussent passé du côté de l'ennemi; car d'après Isidore, les Sarrasins, après avoir remporté la victoire, n'épargnèrent pas plus les traîtres que les partisans de Roderic (« regnum cum æmulorum internetione amisit » Rudericus). Et puis, quelle était l'intention des princes quand ils trahirent le roi? Voulaient-ils seulement s'assurer, comme Ibn-al-Coutîa donne à l'entendre 1, la paisible possession de leurs domaines patrimoniaux? Évidemment ils voulaient autre chose: ils convoitaient le pouvoir, le trône; mais livrer le pays aux musulmans n'était pas le moyen d'atteindre ce but.

La tradition rapportée par Ibn-al-Coutîa soulève donc des objections assez graves. Aussi l'auteur de l'Akhbâr madjmoua, dont le récit se recommande par sa vraisemblance et par son accord avec le témoignage d'Isidore, présente-t-il la trahison sous un tout autre point de vue. Selon lui, les princes (qui semblent s'être réconciliés avec Roderic quelque temps après la

أَن يُمْضِي (طارق) لهم ضياع ابيهم (١

mort de Witiza) ne traitèrent avec Târic ni avant ni pendant la bataille. Le cœur rempli de haine contre l'usurpateur, ils résolurent de l'abandonner, mais ils ne se doutaient pas qu'en le faisant ils livreraient leur patrie aux Africains. «Ces étrangers, se direntils, n'ont nullement le projet de se fixer dans notre pays; tout ce qu'ils veulent, c'est du butin, et quand ils l'auront, ils retourneront en Afrique. » Ce raisonnement était juste: Târic, pas plus que Tarîf avant lui, n'était venu en Espagne pour conquérir ce pays; il avait mission pour le reconnaître et pour en piller la côte, mais pour rien de plus, et si Mouså eùt pu prévoir qu'une simple razzia deviendrait une conquête, il aurait donné à Târic une armée plus considérable, ou plutôt il se serait bien gardé de l'envoyer en Espagne, il serait venu y recueillir en personne la gloire et les avantages matériels de la conquête. Aussi les traditions arabes s'accordent-elles toutes en ce point, que Mousâ, malgré les éclatants succès de son lieutenant, ou plutôt à cause de ces succès, était extrêmement irrité contre lui et qu'il récompensa son zèle intempestif par des coups de fouet. « Pourquoi, lui dit-il d'après une tradition rapportée par Arib 1, pourquoi as-tu marché en avant sans ma

ما دعاک الی الایغال :Apud Ibn-Chebât, man., p. 90 الیغال الی الاینقتی ما البلاد بغیر امری وانما کنت بعثتک غازیا ثم تنصرف ا

permission? Je t'avais ordonné de faire seulement une razzia et de retourner ensuite en Afrique.»

Les membres de la famille de Witiza avaient donc raison de croire que l'ennemi n'était pas venu sur le territoire du royaume pour y établir sa domination, y planter son drapeau, y importer sa religion et ses lois. Mais les choses prirent une tournure à laquelle ni les princes, ni Mousâ, ni Târic lui-même ne s'étaient attendus. Ayant vu fuir devant lui l'armée des Goths, Târic, au lieu de retourner en Afrique, dépassa les ordres qu'il avait reçus et marcha hardiment en avant. Dès lors l'Espagne était à lui. Enervé par la servitude et renfermant dans son sein une population immense qui voyait dans les Berbers des libérateurs plutôt que des ennemis, ce royaume devait crouler au premier choc. Il croula en effet et avec une rapidité étonnante. Alors les grands se mirent à capituler; les princes de la maison de Witiza firent comme eux, et ils obtinrent de Târic le traité dont parle Ibn-al-Coutîa et qui fut ratifié par le calife.

En résumé, les princes de la maison de Witiza ont donc été moins coupables qu'ils ne le paraissent d'après le récit de Sébastien ou celui d'Ibn-al-Coutîa; mais il n'en est pas moins vrai que, par leur aveugle ambition et leur étroit égoïsme, ils ont été la cause première de la perte de leur patrie. Le déplorable état du pays fit le reste.

## VII.

# TEXTES RELATIFS A LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE APRÈS LA CONQUÊTE.

De même que je n'avais pas l'intention, en écrivant ce mémoire, de raconter la conquête, mais seulement de discuter quelques questions qui se rattachent à ce sujet, de même je n'ai pas le dessein d'exposer ici la situation que les conquérants firent aux vaincus. Ce que j'ai à dire sur la conquête et sur ses suites, trouvera ailleurs une place plus convenable; mais je crois devoir profiter de cette occasion pour donner la traduction de deux textes inédits qui me semblent d'un grand intérêt.

Le premier passage que je vais donner et que je dois à l'extrême obligeance de mon savant ami, don Serasin Estevanez Calderon, à Madrid, se trouve dans la relation d'un voyage fait en Espagne par un ambassadeur marocain au temps de Charles II. En parlant des villes de la côte de l'Andalousie, cet ambassadeur donne sur la conquête arabe des détails qu'il a empruntés textuellement à des historiens anciens, aujourd'hui perdus ou du moins inconnus en Europe. M. Calderon qui possède un manuscrit de ce livre et qui en a parlé 1, a bien voulu en faire copier pour moi

<sup>1)</sup> Voyez la brochure que M. Calderon a publice à Madrid, en

le passage suivant 1:

«Dans le livre de Mohammed 2 on trouve encore ceci: De même que Mousà avait partagé entre ses soldats, après la conquête de l'Espagne, les prisonniers et le reste du butin, il partagea aussi entre eux les terres conquises; mais il déclara propriété de l'État la cinquième partie de ces terres et des maisons qui s'y trouvaient, comme il l'avait fait pour la cinquième partie des captifs et de la propriété mobilière. Il choisit parmi les prisonniers les mieux élevés et parmi leurs enfants cent mille personnes pour les présenter à Walîd, le commandeur des croyants; mais il laissa les paysans et les enfants qui étaient encore très-jeunes sur le khoms 3, afin qu'ils le cultivassent et qu'ils donnassent au trésor la troisième partie des productions. Ces gens-là étaient ceux des plaines; on leur donnait le nom d'akhmâs 4, et à leurs enfants celui de beni-'l-akhmâs. Pour ce qui concerne les autres chrétiens, qui (au temps de la

<sup>1851,</sup> sous ce titre: De la milicia de los Arabes en España; fragmento tomado de la historia de la infanteria Española (p. 7).

<sup>1)</sup> On trouvera le texte dans l'Appendice, no I.

<sup>2)</sup> C'est-à-dire, de Mohammed ibn-Mozain, que l'auteur de la Relation a cité précédemment. Ce Mohammed ibn-Mozain, qui vivait au XIe siècle, était le fils d'un prince de Silves que Motadhid de Séville avait détrôné. Voyez Scriptorum Arabum loci de Abbadidis, t. II, p. 123.

C'est-à-dire, sur les terres devenues la propriété de l'État. Le mot khoms signifie cinquième partie.

<sup>4)</sup> C'est le pluriel de khoms.

conquête) se trouvaient dans les forteresses ou sur les hautes montagnes, Mousâ leur laissa leurs biens et le libre exercice de leur culte, à condition qu'ils payeraient l'impôt foncier (djizya). Ceux-là conservèrent, dans le Nord, une partie de leurs biens; car, en capitulant avec les musulmans, ils s'étaient engagés à leur céder le reste et à payer l'impôt foncier (djizya) pour les terres à arbres fruitiers et pour les terres labourables. En leur accordant ces conditions, Mousâ s'était réglé sur le meilleur exemple, le Prophète ayant accordé aux juiss de Khaibar les mêmes conditions pour ce qui concernait leurs plantations de palmiers et leurs terres arables.

« A l'exception de trois districts, à savoir Santarem et Coïmbre dans l'ouest, et .... <sup>2</sup> dans l'est, Mousâ partagea donc entre ses soldats les terres de tous les districts conquis de vive force, après en avoir assigné la cinquième partie au trésor. Ce partage eut lieu en présence des tâbiîs <sup>3</sup> Hanach Canânî, Abou-Abdérame Djobbolî et Ibn-Rabâh, qui se trouvaient dans l'armée de Mousâ, et depuis lors ces terres se sont transmises par héritage de père en fils.

« Quand on parle de terres conquises par la force

Le passage qui se trouve un peu plus loin, montre que ce mot ne désigne pas chez notre auteur la capitation, mais l'impôt foncier.
 Chez lui, c'est donc le synonyme de caratch.

<sup>2)</sup> Ce nom propre est altéré dans le manuscrit.

<sup>3)</sup> On appelait ainsi les disciples des compagnons de Mahomet.

des armes, on entend par là le *khoms*. Les terres agrégées au domaine de l'islam par capitulation, sont celles du Nord. Là les chrétiens ont conservé la propriété de leurs terres et de leurs arbres, mais non celle de leurs autres biens.

- « D'après des savants des temps anciens, qui connaissaient bien la condition de l'Espagne, tout ce pays, à l'exception d'un petit nombre de localités bien connues, fut annexé à l'empire musulman par capitulation; car, après la déroute de Roderic, toutes les villes capitulèrent avec les musulmans. Par conséquent, les chrétiens qui y demeuraient, restèrent en possession de leurs terres et de leurs autres propriétés, et ils conservèrent le droit de les vendre.
- «Lorsque Mousà et plusieurs de ses frères d'armes furent arrivés auprès du calife Walid, ils lui demandèrent la permission d'évacuer l'Espagne et de retourner dans leurs demeures. Le calife les traita avec beaucoup d'égards et de bonté; il leur donna des fiefs dans la Péninsule, mais il leur refusa les moyens de quitter ce pays et ne consentit pas à ce qu'ils l'abandonnassent, sous quelque prétexte que ce fût. Il les y renvoya donc, après leur avoir ordonné de communiquer sa réponse à leurs camarades.
- « Plus tard, le calife Omar ibn-Abdalazîz [Omar II] s'intéressa beaucoup à l'Espagne. Il ôta au gouverneur d'Afrique le droit qu'il avait eu jusque-là de

nommer celui de l'Espagne, et donna lui-même le gouvernement de ce dernier pays à Samh ibn-Mâlic. Arrivé dans la Péninsule avec ses soldats, Samh voulut que ceux-ci eussent leur part des propriétés données autrefois aux soldats de Mousâ. Alors ces derniers envoyèrent des députés à la cour du calife. Ces députés se plaignirent de Samh; ils demandèrent au calife la permission de retourner dans leurs anciennes demeures, et ils voulurent que les soldats de Samh les remplaçassent en Espagne. Mais le calife n'y voulut point entendre; il les rassura, les confirma dans leurs droits par des lettres patentes données en présence de témoins, et concéda aux soldats de Samh d'autres fiefs. - Si Omar, fils de Khattab [Omar Ier], dit-il, n'avait pas donné dans l'Inde des fiefs aux soldats, la défense de ce pays aurait été impossible. Ce qui est vrai pour l'Inde, l'est encore plus pour l'Espa-A Dieu ne plaise que les musulmans soient un jour forcés d'abandonner ce pays! — (Cependant ceci arrivera; les arrêts du destin doivent s'accomplir).

« D'après une autre tradition <sup>1</sup>, Mousâ n'avait pas encore partagé toutes les terres conquises entre ses soldats et le trésor, lorsqu'il fut rappelé à la cour. Il pria donc le calife Walid de finir ce qu'il avait commencé; mais ceci n'eut lieu que sous le califat

<sup>1)</sup> Cette tradition est la meilleure, puisqu'elle est confirmée par le témoignage d'Isidore (c. 48).

d'Omar II, lequel donna le gouvernement de l'Espagne à Samh ibn-Mâlic le Khaulânite, en lui ordonnant de dresser le cadastre du domaine de l'État. Se conformant à cet ordre, Samh envoya en divers lieux des personnes chargées de ce soin.

«Quelques-uns de ceux qui avaient conquis l'Espagne sous Mousâ et Târic arrivèrent à la cour de Walid, et celui-ci les confirma, par des lettres patentes, dans leurs droits sur les terres qui avaient été divisées entre eux. Quant à ceux qui plus tard étaient venus en Espagne, il leur donna en fief beaucoup de terres qui appartenaient au khoms.

«Abdalmelic ibn-Habîb dit ceci 1: Lorsque, dans l'année 100 (718—719), sous le califat d'Omar II, Samh eut été nommé gouverneur de l'Espagne, les soldats arabes qui l'accompagnaient voulurent avoir leur part de ce que possédaient les soldats de Mousâ; mais alors quelques-uns de ces derniers se rendirent auprès d'Omar II. Ils lui dirent que Mousâ avait partagé les terres entre eux, après en avoir assigné la cinquième partie au trésor, et que Walîd les avait confirmés dans leurs droits, comme le prouvaient les lettres patentes de ce calife. Omar II leur confirma alors à son tour, par des lettres patentes, les droits que Wa-

Ce passage ne se trouve pas dans le man. d'Oxford; il est emprunté à un autre livre qu'Ibn-Habîb écrivit sur la conquête, et que les auteurs arabes citent souvent.

lid leur avait accordés, et il écrivit à Samh une lettre dans laquelle il lui enjoignait de respecter ses lettres patentes et de faire exécuter ce qu'il avait ordonné en faveur des pétitionnaires, lesquels retournèrent pleins de joie et en vantant la générosité et la justice du calife. Ce dernier ordonna en outre à Samh de donner en fief des terres du *khoms* aux soldats' qui étaient venus avec lui en Espagne.

«Un autre savant dit ceci: Les terres du *khoms* restèrent distinctes des autres et on les cultivait au profit du trésor musulman sous le règne des gouverneurs. Sous celui des Omaiyades, on les cultivait en leur nom, jusqu'au temps des troubles, lorsque les chefs s'insurgèrent partout. Le *khoms* a donc existé fort longtemps et sous différents régimes. Dieu est l'héritier de la terre et de ceux qui l'habitent; c'est le meilleur des héritiers!»

L'autre passage, dans lequel il est question des Arabes de Syrie et de leur établissement en Espagne, se trouve dans la préface du Dictionnaire biographique qu'Ibn-al-Khatîb a publié sous ce titre: al-Ihâta fi tarîkh Gharnâta. Il est conçu en ces termes 1:

« Lorsque les Arabes de Syrie, qui, par la noblesse de leur naissance et par leur amour de la gloire, étaient comme des lions de Charâ<sup>2</sup>, furent entrés en

<sup>1)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, no II.

<sup>2)</sup> Charâ était une région montagneuse en Arabie. Il y avait beaucoup de bêtes féroces.

Espagne avec Baldi, leur émir, les Baladis, c'est-à-dire les Arabes qui y étaient venus avant eux, se trouvèrent fort à l'étroit. En conséquence ils voulurent que ces étrangers quittassent le pays. — Ce pays, disaientils, nous appartient puisque nous l'avons conquis, et il n'y a pas de place pour d'autres. - Puis, voyant que les Syriens ne voulaient pas partir, ils prirent les armes pour les y contraindre. La guerre entre ces deux partis dura jusqu'à l'arrivée d'Abou-'l-Khattàr Hosâm ibn-Dhirâr le Kelbite. S'étant embarqué secrètement sur la côte de Tunis, cet Abou-'l-Khattâr arriva à l'improviste à Cordoue, et quand il eut montré le diplôme par lequel Handhala ibn-Cafwan, le gouverneur de l'Afrique, le nommait au gouvernement de l'Espagne, les deux factions, qui étaient encore en guerre l'une contre l'autre, se soumirent à ses ordres. Ayant fait arrêter les chefs des Syriens, il les força, comme chacun sait, de quitter le pays; puis, voulant empêcher que la guerre civile ne recommençât, il forma le projet d'établir les tribus syriennes dans les provinces. Il exécuta ce plan, et assigna aux Syriens la troisième partie de ce que produisaient les terres des chrétiens 1. Les tribus syriennes quittèrent donc Cordone.

<sup>1)</sup> Auparavant on avait déjà établi les soldats de Samh sur le domaine de l'État, sur le khoms comme disaient les Arabes, et ce fut aussi sur le khoms qu'Abou-'l-Khattâr établit les Syriens. Sous le rapport pécuniaire, les cultivateurs chrétiens ne perdirent rien à

«D'après Abou-Merwan 1, Ardabast, le comte de l'Espagne, le chef des chrétiens et le percepteur du caratch que ceux-ci avaient à payer aux émirs, avait suggéré cet expédient. Ce comte était fort renommé, dans les premiers temps de la domination musulmane, par son savoir et par sa grande pénétration en affaires. Ce fut donc lui qui conseilla au gouverneur d'éloigner les Syriens de Cordoue, la résidence, où il n'y avait pas de place pour eux, et de les établir dans les provinces, où ils vivraient comme ils avaient vécu auparavant dans les provinces de la Syrie. Le gouverneur suivit ce conseil, après s'être assuré du consentement des Syriens eux-mêmes. Il établit donc le djond 2 de Damas dans la province d'Elvira, celui du Jourdain dans la province de Reiya, celui de Palestine dans la province de Sidona, celui d'Émèse dans la province de Séville, celui de Kinnesrîn dans la province de Jaen, et celui d'Egypte, en partie dans la province de Béja, et en partie dans celle de Todmir. Pour faire subsister les Arabes de Syrie, le gouverneur leur donna la troisième partie de ce que produisaient les terres des chrétiens. Les Berbers et les Arabes-baladis restèrent les associés 3 des chrétiens: ils conser-

cette mesure: au lieu de donner à l'État la troisième partie des produits de la terre, ils devaient la donner dorénavant aux Syriens.

<sup>1)</sup> C'est-à-dire Ibn-Haiyan, le célèbre historien.

<sup>2)</sup> Armée, division.

<sup>3)</sup> En arabe charic. Ce nom, qui est l'équivalent du hospes des

vèrent leurs métairies, on ne leur prit rien du tout. Quant aux Syriens, lorsqu'ils virent que les terres sur lesquelles ils avaient été établis ressemblaient à celles qu'ils avaient occupées dans leur patrie, ils s'y plurent, et bientôt ils y devinrent puissants et riches. Cependant ceux d'entre eux qui, au moment de leur arrivée en Espagne, s'étaient établis dans des endroits qui leur avaient paru agréables, ne quittèrent pas leurs demeures; ils y restèrent avec les Baladis, et quand on payait la solde ou qu'il fallait se mettre en campagne, ils se rendaient au djond auquel ils appartenaient. Dans ce temps-là, on les appelait les séparés.

Ahme d (ibn-Mohammed) ibn-Mousâ <sup>1</sup> dit ceci: Le calife nommait ordinairement (dans chaque *djond*) deux chefs; l'un allait à la guerre, et l'autre restait dans le *djond* <sup>2</sup>. Le premier recevait une solde de deux

lois germaniques, était commun au propriétaire et au paysan cultivateur. Le dernier rendait au premier quatre cinquièmes des récoltes et des autres produits de la terre. Voyez mon Glossaire sur Ibn-Adhârî, p. 15, 16.

C'est le célèbre historien Râzî, qui naquit en 888 et qui mourut en 955.

<sup>2)</sup> Littéralement: "Le calife donnait ordinairement deux drapeaux un drapeau qui allait à la guerre, et un drapeau qui demeurait en place." Dans les armées musulmanes, c'étaient les chefs qui portaient les drapeaux (voyez Abou-Ismâil Baçrî, Fotouh as Châm, p. 77, 117, 131, 195 éd. Lees; Tabarî, t. II, p. 216, 218 éd. Kosegarten; Ibn-Khallicân, t. I, p. 386 éd. de Slane); de là vient que portedrapeau est synonyme de chef; comparez Ibn-al-Khatîb, dans mes Notices, p. 258, l. 9, et p. 259, l. 14.

cents pièces d'or; le second ne recevait pas de solde pendant trois mois, mais au bout ce temps il allait remplacer son collègue, soit que celui-ci appartînt à la même tribu, soit qu'il appartînt à une autre. Les Syriens qui allaient à la guerre, c'est-à-dire les frères. les fils ou les neveux du chef, recevaient dix, pièces d'or par tête à la fin de la campagne. (Quand on payait les troupes), le chef siégeait à côté du général; il déclarait quelles personnes avaient acquis des droits à la solde par leur service actif, et afin de lui donner un témoignage d'estime, on réglait la solde sur sa déclaration. Lui seul, d'ailleurs, prenait soin que les soldats de son bataillon fissent leur service, et personne, excepté lui, ne les inspectait. Les soldats syriens qui n'appartenaient pas à la famille du chef 1, recevaient cinq pièces d'or par tête à la sin de la campagne. Pour les Baladis, c'était autre chose: on ne donnait une solde qu'à ceux d'entre eux qui appartenaient à la famille du chef. Eux aussi avaient deux chefs; l'un allait à la guerre, l'autre demeurait où il était 2. Le premier recevait cent pièces d'or de poids, et au bout de six mois, son collègue venait le remplacer. Le Divan et le kitba 3 existaient exclusi-

<sup>1)</sup> Les volontaires.

<sup>2)</sup> Les Baladîs, comme le prouve la suite de ce passage, étaient une réserve qu'on n'appelait aux armes qu'en cas de besoin.

<sup>3)</sup> Ces deux mots, qui sont synonymes, désignent le rôle des soldats régulièrement payés par le trésor public. Isidore (c. 75) appelle le Divan: "publicus Codex Scrinarii."

vement pour les Syriens. Ceux-ci étaient exempts de la dime ¹; ils étaient destinés au service militaire, et ils devaient seulement percevoir l'impôt établi sur les terres des chrétiens qui leur avaient été confiées. Les soldats arabes-baladis au contraire, payaient la dime comme tout le monde. Quelques-unes de leurs familles allaient à la guerre de la même manière que les Syriens, mais sans toucher une solde, et on les traitait alors comme nous l'avons dit ci-dessus ². Les Baladis n'étaient portés sur le rôle que dans le cas où le calife avait formé deux armées et les envoyait chacune dans une direction différente; alors il appelait les Baladis à son aide ³. Il y avait encore une troisième troupe qu'on appelait les remplaçants, et qui était composée de Syriens et de Baladis ⁴.»

<sup>1)</sup> Comme les Syriens ne possédaient pas de terres (Isidore, c. 75, dit aussi qu'ils subsistaient des impositions que payaient les chrétiens), cette exemption était fondée sur la nature des choses.

L'auteur semble vouloir dire que le service des Baladîs n'était réglé que par leurs propres chefs.

<sup>3)</sup> Ce passage prouve clairement que les Baladîs n'étaient qu'une réserve.

<sup>4)</sup> Je suis obligé de supprimer la dernière phrase de ce passage, parce que je n'ai pas réussi à en saisir le sens.

## RECHERCHES

SUR

## L'HISTOIRE DU ROYAUME DES ASTURIES ET DE LÉON

Outre les inscriptions et les chartes, les sources latines pour les trois premiers siècles de l'histoire du royaume des Asturies et de Léon, sont celles-ci:

Chronique d'Albelda, écrite en 881 et continuée en 883 (publiée dans l'*España sagrada*, t. XIII).

Chronique de Sébastien, écrite vers la même époque (ibid.).

Chronique de Sampiro (866-984) (ibid., t. XIV).

Fragments d'une ancienne chronique relatifs aux règnes d'Alphonse III, de Garcia et d'Ordoño II (Esp. sagr., t. XVII). Ces fragments se trouvent dans l'ouvrage du moine de Silos (c. 39—47), et comme ce chroniqueur a la coutume de copier assez fidèlement les chroniques anciennes, je crois que cette partie de sa compilation est aussi une copie, à peu près littérale, d'une chronique adjourd'hui perdue.

Les petites chroniques imprimées dans XXIIIº volume de l'España sagrada. Elles ne donnent que des dates, et ces dates ont été fréquemment altérées par des copistes inattentifs.

Quant aux chroniqueurs du XIIIº siècle, Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède, qui n'ont pas eu d'autres documents que ceux que nous possédons aussi, ils sont parfois utiles quand il s'agit de rétablir un texte corrompu; mais lorsqu'ils racontent quelque chose qui ne se trouve pas dans les chroniques anciennes, ils méritent rarement croyance.

Les chroniques latines sont donc en petit nombre; elles sont d'ailleurs maigres et incomplètes, de sorte que les premiers siècles de l'histoire des Asturies et de Léon sont pleins d'obscurités. Heureusement ces sources ne sont pas les seules: les annales arabes contiennent sur le même sujet des détails aussi nouveaux que curieux. Vivant au milieu d'un peuple qui était arrivé à un très-haut degré de civilisation, les habiles et consciencieux chroniqueurs de Cordoue prenaient beaucoup d'intérêt à l'histoire des états du Nord, et comme ils n'ont négligé aucune occasion pour s'en instruire, leurs ouvrages peuvent et doivent servir à corriger les chroniques latines et surtout à les compléter.

A la tête de ces annalistes musulmans, il faut placer le célèbre Ibn-Haiyân de Cordoue, qui florissait au XI° siècle. C'est lui qui a connu le mieux, non-seulement l'histoire de sa patrie, mais aussi celle des états voisins, et si nous possédions encore les dix volumes de son Moctabis et les soixante de son Matîn, l'histoire du royaume de Léon nous serait peut-être plus claire que celle d'aucun autre état chrétien de la première moitié du moyen âge. Malheureusement tout ce que nous en avons se réduit à un seul volume du Moctabis et à des fragments ou extraits qui se trouvent chez les historiens postérieurs; mais ces morceaux sont fort précieux et il faut les recueillir soigneusement. Beaucoup d'entre eux se rapportent à l'histoire du royaume de Léon, et c'est principalement dans l'Histoire universelle d'ibn-Khaldoun qu'il faut les chercher. Ibn-Khaldoun les a insérés, soit dans son chapitre sur les Omaivades d'Espagne, soit dans celui qu'il a consacré aux rois chrétiens de ce pays.

Quelles étaient les sources où puisaient les annalistes cordouans du XIe siècle et notamment Ibn-Haiyân? Savaient-ils le latin ou du moins le roman, cette langue qui n'était plus le latin, mais qui cependant n'était pas encore l'espagnol? Ont-ils travaillé seulement sur des rapports faits de vive voix, ou bien se sont-ils aussi servis de chroniques latines? Ces questions se présentent d'elles-mêmes, mais il est assez difficile d'y répondre.

En thèse générale il est permis d'affirmer que les Arabes, excessivement fiers de leur langue et de leur littérature, dédaignaient d'apprendre la langue des vaincus. Quand ces derniers voulaient converser avec

eux, ils étaient forcés d'apprendre l'arabe 1, et c'est là une des différences essentielles qui existent entre la conquête arabe et la conquête germanique: les rudes Germains adoptèrent la langue et la religion des vaincus, beaucoup plus civilisés qu'eux; les Arabes au contraire, qui étaient supérieurs aux vaincus, leur imposèrent leur langue, et, jusqu'à un certain point, leur religion. Cependant il y avait, même dans les hautes classes de la société arabe, des personnes qui n'ignoraient pas tout à fait le roman. Une anecdote fort curieuse, mais très-indécente, montre qu'Abdérame III et ses vizirs comprenaient et employaient certains mots de cette langue 2; et pour ce qui concerne les annalistes de Cordoue, il ne faut pas oublier que pour la plupart ils n'étaient pas d'origine arabe. mais d'origine espagnole. L'arabe était donc bien leur langue maternelle, mais leurs ancêtres avaient parlé le roman, et leurs amis ou leurs parents le parlaient encore. Or, Ibn-Haiyân était aussi d'origine espagnole, et il me paraît certain qu'il savait le roman. Il rapporte 3 une phrase en cette langue, phrase qui avait été prononcée par Omar ibn-Hafçoun. En outre, ses données sur l'ancienne histoire de Léon

<sup>1)</sup> Voyez Euloge et Alvaro, passim.

<sup>2)</sup> Voyez cette anecdote chez Ibn-Adhârî, t. II, p. 243, chez Maccarî, t. II, p. 417, et dans le Badâyi, man. de Copenhague, fol. 105 v., 106 r.

<sup>3)</sup> Man. d'Oxford, fol. 74 r.

sont trop exactes pour être puisées uniquement dans la tradition orale. Je serais donc porté à croire qu'il a consulté des chroniques chrétiennes aujourd'hui perdues.

J'ai l'intention de publier dans cet article quelques textes arabes relatifs à l'histoire de Léon et de discuter à leur aide plusieurs points qui sont encore obscurs; mais avant de commencer ce travail, j'ai encore à dire quelques mots sur un manuscrit latin dont je me suis servi et qui appartient à la Bibliothèque de Leyde. Ce manuscrit (fonds Vossius, nº 91 in-octavo), dont il est fait mention dans le Catalogue de 1716 (p. 390), mais d'une manière vague et inexacte, est en parchemin, et d'une écriture du XIIIe siècle; il se compose de 113 feuillets. C'est ce qu'on appelle un livre de Pélage. On sait que Pélage, évêque d'Oviédo au commencement du XIIe siècle (1101-1129), a réuni dans un seul volume plusieurs anciennes chroniques, qu'il les a interpolées et qu'il y a joint ses propres ouvrages. On donne à cette collection le titre de livre de Pélage ou de manuscrit d'Oviédo; mais il y a deux livres de Pélage: le grand, que Moralès a décrit (voyez cette notice dans l'Esp. sagr., t. XXXVIII, appendice 40), et le petit, dont il existe plusieurs rédactions. Celle du manuscrit de Leyde semble à peu près la même que celle qui se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Madrid, décrit par Bayer dans une de ses notes sur

la Bibliotheca vetus de Nicolas Antonio (p. 14). Sans compter quelques pièces très-courtes et d'aucune importance, il contient donc: une liste des villes épiscopales, sous ce titre: Hec sunt civitates quas regebant reges Gothorum et sui pontifices (dans l'Esp. sagr., t. IV, p. 253 et suiv., Florez a publié plusieurs listes de cette espèce, mais non pas celle-ci); -Annales Complutenses; — courte chronique du cloître de Corias (dans les Asturies) (imprimée dans l'Esp. sagr., t. XXXVIII, p. 572); — traité de Pélage d'0viédo sur Tolède, Saragosse, Léon et Oviédo (ibid., p. 372-376); - collection d'anciens documents, connue sous le nom de Chronicon Albeldense (ces morceaux se trouvent ici dans un autre ordre que dans le tome XIII de l'Esp. sagr.); - dernière partie de la chronique de Sébastien (chapitre 20 jusqu'à la fin); - chronique de Sampiro; - chronique de Pélage; concile de Léon, de l'année 1020; - Chronicon Iriense; — Privilegium votorum (Esp. sagr., t. XIX, p. 529-335).

Quoique ce manuscrit n'offre presque rien d'inédit, il m'a cependant été utile; il m'a servi pour corriger en quelques endroits le texte des éditions, et dans la suite j'aurai l'occasion de faire connaître quelquesunes des bonnes leçons qu'on y trouve.

I.

## HISTOIRE DES ROIS CHRÉTIENS DE L'ESPAGNE, PAR IBN-KHALDOUN.

Le célèbre historien Ibn-Khaldoun, qui sortait d'une illustre famille sévillane, et qui, dans l'année 1364, avait été envoyé en ambassade, par le sultan Mohammed V de Grenade, à la cour de don Pèdre-le-Cruel, a consacré un chapitre de son Histoire universelle aux rois chrétiens de la Péninsule. Ce chapitre n'est pas irréprochable: l'auteur n'avait pas toujours assez de matériaux à sa disposition, et il est tombé parfois dans des erreurs généalogiques, chronologiques et autres; mais ces fautes ne peuvent surprendre dans un étranger, dans un homme d'une autre race et d'une autre religion; la seule chose qui nous étonne, c'est qu'elles ne soient pas infiniment plus nombreuses, et l'on ne peut nier qu'à tout prendre ce morceau historique ne fasse honneur à la littérature arabe. est certain du moins que celle des chrétiens du moyen âge n'a rien qui mérite d'être mis en comparaison avec lui: il n'y a pas cu de chroniqueur chrétien qui ait donné un aperçu aussi lucide et aussi exact de l'histoire d'un état musulman quelconque.

Le chapitre d'Ibn-Khaldoun est surtout important pour l'histoire du X<sup>e</sup> siècle. Rien de plus laconique, pour ce qui concerne cette période intéressante, que les

chroniques latines de Léon: ne trouvant à enregistrer que des défaites et des humiliations de toute sorte, les moines ont pris le parti le plus simple, celui de se taire. Les fragments d'Ibn-Haiyân, cités par Ibn-Khaldoun, suppléent à leur silence.

Pour publier ce chapitre i je me suis servi de trois manuscrits, dont deux se trouvent dans la Bibliothèque impériale à Paris 2, tandis que le troisième appartient à la Bibliothèque de Leyde. Le man. A. (man. de Paris 742) est le meilleur de tous; celui que je désigne par la lettre B. (man. de Paris  $\frac{742}{3}$ ) est moins correct. Le man. de Leyde (n° 1550, t. IV), le plus fautif des trois, est cependant remarquable parce qu'il contient deux passages qui ne se trouvent pas dans les autres exemplaires et d'où il résulte que l'auteur a donné deux éditions de ce chapitre. Il nous apprend lui-même 3 que la première (celle que donnent les man. de Paris) a paru, vers l'année 1380, à Tunis, où il se trouvait alors. La seconde (celle que nous avons ici) a été publiée environ douze années plus tard. vers l'année 1592. L'auteur habitait alors le Caire 4, et la grande distance entre cette ville et l'Espagne explique la plus grave des fautes dans lesquelles il

<sup>1)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, nº III.

<sup>2)</sup> M. Defrémery a eu l'obligeance de les collationner pour moi.

Voyez l'autobiographie d'Ibn-Khaldoun (Journ. asiat., IVe série, t. III, p. 303).

<sup>4)</sup> Voyez ibid., p. 337, 338.

est tombé, quand il raconte que Jean I<sup>a</sup> de Castille, après avoir perdu la bataille d'Aljubarrota, battit les Portugais, s'empara de Lisbonne et plaça un jeune homme de la famille royale sur le trône de Portugal. C'était évidemment une nouvelle qu'on avait reçue au Caire, mais elle n'avait aucun fondement.

Les notes que j'ai ajoutées à ma traduction n'ont presque d'autre but que de rectifier les fautes de l'auteur, pour la plupart assez légères. Si j'avais donné plus d'extension à ces notes, si je m'étais laissé aller à y discuter des questions historiques et à comparer d'autres récits avec celui d'Ibn-Khaldoun, mon commentaire aurait, pour ainsi dire, étouffé le texte. C'est ce qu'il fallait éviter, et je m'en suis abstenu d'autant plus volontiers que la plupart de mes observations trouveront plus tard une place plus convenable.

<sup>«</sup>Histoire des Beni-Alphonse de Galice, rois d'Espagne après les Goths, au temps de la domination musulmane. Notices sur leurs voisins, les Francs, les Basques et les Portugais.

<sup>«</sup>Il y a aujourd'hui quatre rois chrétiens, qui règnent sur quatre pays, lesquels entourent le pays musulman. Il est évident qu'à la longue nos coreligionnaires, qui ne possèdent plus les provinces que leurs ancêtres avaient conquises, ne pourront pas demeurer avec eux de l'autre côté de la mer. Le plus puis-

sant parmi ces quatre rois est celui de Castille. royaume est d'une grande étendue, car il embrasse toutes les provinces de la Galice, à savoir la Castille, la Galice proprement dite, la Frontera (c'est-à-dire la plaine de Cordoue 1), Séville, Tolède et Jaën, et il comprend presque tout le nord de la Péninsule depuis l'ouest jusqu'à l'est. A l'ouest ce royaume confine avec celui du roi de Portugal, qui est petit; c'est Lisbonne avec son territoire. J'ignore à quelle famille appartient ce roi [celui de Portugal]; mais je crois qu'il descend d'un des comtes qui dans le temps sont emparés des provinces des Beni-Alphonse, comme nous le raconterons plus tard; peut-être aussi est-il de la famille des Beni-Alphonse; je n'en sais rien de certain 2. A l'est du royaume de Castille se trouve celui de Navarre, c'est-à-dire, des Basques. Ce petit état, dont Pampelune est la capitale, sépare les provinces du roi de Castille de celles du roi de Barcelo-Ce dernier règne sur les provinces orientales de la Péninsule, depuis les districts d'Almérie jusqu'au delà de Barcelone.

 <sup>&</sup>quot;La Frontera est la plaine qui s'étend depuis Cordoue et Séville jusqu'à Jaën." Autobiographie d'Ibn-Khaldoun, p. 16.

<sup>2)</sup> Les rois de Portugal descendaient de Henri de Bourgogne. S'étant mis au service des rois de Castille et ayant obtenu de grands succès sur les musulmans, cet aventurier en fut récompensé par la main de la fille naturelle d'Alphonse VI, et par un comté, qui, en grandissant, devint un royaume.

Nous entrerons à présent dans quelques détails sur l'histoire de ces peuples depuis le temps de la conquête.

« Lorsque les musulmans eurent vaincu les chrétiens, dans l'année 90 de l'Hégire, et qu'ils eurent tué Roderic, le roi des Goths, ils se répandirent dans toutes les provinces de l'Espagne, tandis que les chrétiens, fuyant devant eux, passaient les défilés de Castille et se retiraient vers la côte du Nord. Rassemblés en Galice, ils proclamèrent roi Pélage, fils de Fafila. Celui-ci régna dix-neuf ans et mourut en 153 (9 août 750 - 50 juillet 751). Son fils Fafila, qui lui succéda, régna deux ans. Après sa mort, les chrétiens proclamèrent roi Alphonse, fils de Pédro, dont les descendants règnent encore aujourd'hui. Ces rois sont d'une famille de Galice; Ibn-Haivan prétend, il est vrai, qu'ils descendent des Goths; mais à mon avis cette opinion est erronée; car cette nation avait déjà perdu le pouvoir, et il arrive rarement qu'une nation qui l'a perdu parvienne à le ressaisir. C'était une nouvelle dynastie, qui régnait sur un peuple nouveau; mais Dieu seul sait la vérité 1.

« Cet Alphonse, fils de Pedro, rassembla les chré-

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun s'est laissé tromper ici par son esprit philosophique. Ibn-Haiyân a raison, car Sébastien (c. 13) assure également qu'Alphonse Ier, fils de Pierre, duc de Cantabrie, et gendre de Pélage, descendait de Reccared, le premier roi catholique parmi les Visigoths.

tiens et les excita à défendre le pays que les musulmans ne leur avaient pas encore enlevé. Ceux-ci s'étaient avancés jusqu'en Galice; mais ils ne furent pas en état de poursuivre leurs conquêtes, et pendant que leur puissance s'amoindrissait de plus en plus, les chrétiens regagnèrent une grande partie de ce qu'ils avaient perdu.

"Alphonse, fils de Pedro, étant mort en 142 (4 mai 759 — 22 avril 760), après un règne de dix-huit années, son fils Froïla lui succéda. Celui-ci régna onze années, pendant lesquelles son pouvoir allait toujours en croissant, car ce fut précisément le temps où Abdérame Ier était occupé à fonder sa nouvelle dynastie. Froïla fut donc en état de recouvrer Lugo, Porto, Zamora, Salamanque, Ségovie et la Castille, qui, au temps de la conquête, avaient été occupées par les musulmans 1.

«Froïla étant mort en 52 (14 janvier 769 — 4 janvier 770), son fils <sup>2</sup> Aurelio régna pendant six ans et mourut en 58 (11 novembre 774 — 51 octobre 775). Ensuite Silon, son fils <sup>3</sup>, régna pendant dix ans et mourut en 68 (24 juillet 784 — 14 juillet 785). A sa

L'agrandissement du royaume des Asturies n'eut pas lieu sous le règne de Froïla I<sup>er</sup>, mais sous celui de son prédécesseur, Alphonse I<sup>er</sup>.

<sup>2)</sup> D'après Sébastien (c. 17), Aurelio était, non pas le fils, mais le cousin germain de Froïla Ier.

Silon, qui n'était pas le fils d'Aurelio, parvint à la dignité royale par son mariage avec la fille d'Alphonse I<sup>cr</sup>.

place en élut Alphonse, lequel fut détrôné et tué 1 par Maurecat, qui régna sept ans.

«Ensuite Abdérame 2, dont la puissance s'était accrue, envoya ses troupes en Galice, lesquelles remportèrent des victoires et firent du butin et des prisonniers.»

Afin que l'on puisse comparer la chronologie des premiers rois asturiens, telle que la donne Ibn-Khaldoun, avec celle que donnent Sébastien et le *Chronicon Albeldense*, je placerai les deux calculs l'un à côté de l'autre:

| Chroniques latines. |                          | Ibn-Khaldoun.    |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| Pélage              | 718 — 737                | 731(2) - 750(1)  |
| Fafila              | 737 - 739                | 750(1) - 752(5)  |
| Alphonse            | I <sup>r</sup> 739 — 757 | 752(5) - 759(60) |
| Froïla              | 757 - 768                | 759(60) - 769    |
| Aurelio             | 768 - 774                | 769 - 774(5)     |
| Silon               | 774 783                  | 774(5) - 784(5)  |
| Maurecat            | 783 - 789                | 784(5) - 791(2)  |

La chronologie des chroniques latines a été attaquée par plusieurs savants espagnols, tels que Pellicer, le marquis de Mondejar, Noguera et Masdeu, lesquels

<sup>1)</sup> Ceci est une erreur: Alphonse II survécut cinquante-trois ans à Maurecat.

<sup>2)</sup> Au lieu de nommer Abdérame, qui mourut avant Maurecat, Ibn-Khaldoun aurait dû nommer Hichâm Ier.

prétendent que la révolte de Pélage eut lieu, non pas en 718, comme disent les chroniques latines, mais en 754 ou dans l'année suivante. Leur opinion n'a pas été reçue avec faveur, et les raisons sur lesquelles ils se fondent sont en effet si faibles, qu'il était facile de les réfuter victorieusement, comme l'ont fait Risco, dans le XXXVIIe volume de l'España sagrada, et M. de Govantes, dans le VIIIe volume des Memorias de la Real Academia de la Historia. Cependant je ne voudrais pas défendre la chronologie des chroniques latines, car d'après le témoignage de Râzî et d'Ibn-Haiyân 1, auquel j'attache une grande importance, l'insurrection de Pélage n'eut lieu que sous le gouvernement d'Anbasa ibn-Sohaim, c'est-à-dire entre l'année 721 et 725.

Quant à la chronologie d'Ibn-Khaldoun, elle se contredit elle-même, car elle donne à Alphonse Ier un règne de dix-huit années (ce qui s'accorde avec le témoignage des chroniques latines), et cependant elle fait commencer le règne de ce prince en 135 de l'Hégire et en fixe la fin en 142, ce qui ne fait que sept ans. D'un autre côté, il paraît certain que la révolte de Pélage eut lieu, non pas en 751, comme prétend Ibn-Khaldoun, mais plusieurs années auparavant. Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de résoudre des difficultés de cette nature. Le fil conduc-

<sup>1)</sup> Apud Maccarî, t. II, p. 9 et 671.

teur pour sortir de ce labyrinthe nous manque.

«Un autre Alphonse i régna cinquante-deux ans, et quand il fut mort en 227 (21 octobre 841 -10 octobre 842), son fils 2 Ramire (Ier) lui succéda. Le trône fut occupé successivement par les descendants de ce dernier jusqu'au temps de Ramire (II), fils d'Ordoño (II), le dernier roi qui régnât sur tous les chrétiens de ce pays. Voici ce que dit Ibn-Haiyân: Ce Ramire monta sur le trône lorsque son frère Alphonse (IV), qui avait régné avant lui, fut devenu moine, l'année 319 (951), dans le temps de Nâcir (Abdérame III). Ce dernier remporta facilement des victoires sur Ramire; mais à la fin les musulmans essuyèrent une grande défaite dans l'année d'Alhandega, c'est-àdire en 327 (959). Cette bataille eut lieu à Alhandega. près de la ville de Simancas, comme nous l'avons raconté dans l'histoire de Nâcir.

«Ramire mourut en 59 (20 juin 950 — 8 juin 951). Son frère Sancho 3, qui lui succéda, était vain, orgueilleux et belliqueux. Son pouvoir s'affaiblit de plus en plus, de même que celui des membres de sa famille; les comtes de son royaume s'insurgèrent contre lui, et dans la suite les Beni-Alphonse ne régnè-

C'est le même Alphonse dont Ibn-Khaldoun a déjà parlé, à savoir Alphonse II, surnommé le Chaste.

<sup>2)</sup> Ramire Ier était fils de Bermude Ier.

Sancho Ier n'était pas le frère, mais le second fils de Ramire II.
 succéda à son frère ainé, Ordono III.

rent plus seuls sur les Galiciens, si ce n'est après le temps des petites dynasties, comme nous le dirons plus tard. D'après Ibn-Haivan, leur puissance fut brisée principalement par Ferdinand Gonzalez, comte d'Alava et de Castille, le plus considérable parmi les comtes, c'est-à-dire, parmi les gouverneurs provinciaux nommés par le roi. Ce Ferdinand se souleva contre Sancho et proclama roi le cousin germain de ce dernier, à savoir Ordoño (IV), fils d'Alphonse (IV), au nom duquel il s'empara du pouvoir. Abandonnant Sancho, les chrétiens firent cause commune avec Ferdinand, et ils furent soutenus par le roi des Basques 1. Sancho arriva à Cordoue auprès de Nâcir pour lui demander du secours, et, en ayant obtenu, il s'empara de Zamora et sit occuper cette ville par ses auxiliaires musulmans. La guerre continua entre Sancho et Ferdinand jusqu'à ce que ce dernier fût fait prisonnier dans une bataille par le roi des Basques; alors Ordoño, fils d'Alphonse, régna seul. Sur ces entrefaites Hacam Mostancir était monté sur le trône. Celui-ci conclut la paix avec le roi des Basques, à la condition qu'il lui livrerait son prisonnier Ferdinand Gonzalez, comte d'Alava et de Castille; mais le roi des Basques refusa de remplir cette clause du traité et rendit la liberté à Ferdinand.

<sup>1)</sup> Ceci est une erreur. Le roi de Navarre, Carcia, l'oncle maternel de Sancho, prit parti pour ce dernier.

- «Dans l'année 51 (962), Ordoño, fils d'Alphonse, le compétiteur de Sancho, arriva auprès de Mostancir pour lui demander du secours, et celui-ci lui donna alors des troupes sous les ordres de son client Ghâlib.
- «Sancho, de la famille des Beni-Alphonse, mourut à Badajoz<sup>1</sup>, et son fils Ramire (III) lui succéda. Ferdinand Gonzalez, le comte d'Alava, eut pour successeur son fils Garcia.
- «Ramire (III) rencontra sur la frontière les musulmans qui faisaient une incursion, et les mit en fuite. Les musulmans essuyèrent plusieurs autres graves défaites après la mort de Hacam Mostancir, jusqu'à l'époque où Dieu leur donna Almanzor ibn-abî-Amir, le hâdjib de Hichâm, fils de Hacam. Almanzor fit plusieurs incursions dans le royaume de Ramire, et l'assiègea d'abord dans Zamora, ensuite dans Léon, après avoir combattu et vaincu Garcia, fils de Ferdinand, le seigneur d'Alava, et son allié le roi des Basques. Ces deux princes s'allièrent ensuite avec Ramire, et marchèrent ensemble contre Almanzor. La bataille eut lieu près de Simancas. Almanzor mit les chrétiens en fuite, s'empara de Simancas et détruisit cette ville.
- «Les Galiciens s'étant dégoûtés de Ramire que le malheur semblait toujours poursuivre, son cousin ger-

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun se trompe ici; comparez Sampiro, c. 27.

main 1 Bermude (II), fils d'Ordoño (III), se souleva contre lui. Alors la guerre civile éclata parmi les chrétiens. Dans l'année 74 (4 juin 984 - 25 mai 985). Ramire reconnut de nouveau la souveraineté d'Almanzor, et quand il fut mort quelque temps après, sa mère la reconnut également; mais les Galiciens résolurent d'offrir la couronne à Bermude, fils d'Ordoño, auquel Almanzor donna, sous certaines conditions que Bermude accepta, Zamora, Léon et le territoire situé entre ces deux villes et la mer. Mais dans la suite Bermude se souleva, mécontent et irrité des violences qu'Almanzor se permettait dans le pays des Galiciens et du mépris qu'il montrait pour eux. Par conséquent Almanzor marcha contre lui dans l'année 78 (21 avril 988 - 10 avril 989). Après avoir pris Léon, il vint assiéger Bermude dans Zamo-

<sup>1)</sup> Au lieu de cousin germain, les man. portent oncle. Je crois avec la plupart des historiens que Bermude II était fils d'Ordono III, et par conséquent neveu de Sancho-le-Gras et cousin germain de Ramire III. Quelques écrivains ont voulu lui donner une autre origine, et ils ont suivi le moine de Silos, qui le nomme (c. 73) fils d'Ordono, fils de Froïla II; mais ils n'ont pas remarqué qu'ils ont contre eux le témoignage de Bermude lui-même, car dans une charte que Yépès a publiée (t. V, Escr. 17), ce prince donne le nom de tante (amita, et non pas amica, comme Yépès a imprimé) à Thérèso et à Elvire, l'épouse et la sœur de Sancho-le-Gras. Son fils, Alphonse V, appelle aussi ces princesses ses tantes (grand'tantes); voyez Esp. sagr., t. XXXVI, Escr. 2. D'ailleurs Ordono, fils de Froïla II, n'a pas régné, et le père de Bermude II a bien régné, attendu que les chartes lui donnent le titre de roi.

ra; mais Bermude s'enfuit de cette ville que ses habitants livrèrent à Almanzor, et celui-ci l'abandonna à la fureur de ses soldats. Depuis lors le roi des Galiciens, qui ne possédait plus que quelques châteaux dans les montagnes de la côte, reconnut tantôt l'autorité musulmane et tantôt se souleva contre elle, pendant qu'Almanzor faisait maintefois des incursions dans son pays. A la fin Bermude se soumit, retira sa protection au Coraichite qui s'était soulevé contre le hâdjib 1, et le lui livra dans l'année 85 (995). Alors Almanzor lui imposa un tribut, mit, en 89 (999), une population musulmane dans Zamora, et confia le commandement de cette place à Abou-'l-Ahwaç Man ibn-Abdalaziz le Todjibite.

« Ensuite <sup>2</sup> il marcha contre Garcia, fils de Ferdinand, le seigneur d'Alava, qui d'ordinaire accordait un asile à ceux qui s'étaient révoltés contre Almanzor. Parmi eux se trouvait le propre fils de ce dernier.

«Almanzor assiégea, prit et détruisit Astorga 3, la capitale de la Galice.

<sup>1)</sup> Ce Coraichite est le prince du sang Abdallâh, surnommé Pierre sèche.

<sup>2)</sup> Ce mot est déplacé ici. La guerre contre Garcia Fernandez eut lieu en 989 et dans l'année suivante.

<sup>3)</sup> Les manuscrits nomment ici Listonne. Il est vrai qu'un demisiècle auparavant, Ordono III avait pris cette ville; mais ce roi s'était borné à la piller, et elle n'était pas restée au pouvoir des Léonais (voyez Sampiro, c. 25). Sous le règne d'Almanzor, elle

- · Garcia étant mort, son fils Sancho lui succéda.
- «Almanzor imposa un tribut aux Galiciens et tous les chrétiens reconnurent son autorité, de sorte que leurs princes semblaient des gouverneurs nommés par lui, à l'exception de Bermude, fils d'Ordoño, et de Menendo Gonzalez, comte de Galice, car ceux-ci étaient plus indépendants que les autres; toutefois Bermude envoya en 85 (993) sa fille à Almanzor, qui en fit son esclave, mais qui dans la suite l'affranchit et l'épousa.

«Bermude s'étant soulevé de nouveau, Almanzor s'avança jusqu'à Santiago, près de la côte de la Galice. C'est un pèlerinage de la chrétienté et l'on y trouve le tombeau de l'apôtre saint Jacques. Almanzor détruisit la ville qu'il trouva abandonnée, et il en fit transporter les portes à Cordoue, où il les plaça dans le toit de la mosquée, qu'il faisait agrandir à cette époque. Ensuite Bermude, fils d'Ordoño, im-

a constamment appartenu aux musulmans, et elle était même assez éloignée de la frontière, Almanzor ayant pris Coïmbre dès l'année 987. D'ailleurs le titre de capitale de la Galice ne convient nullement à Lisbonne: les Arabes ne donnaient pas le nom de Galice au pays où elle se trouve. Il ne peut donc être question ici de Lisbonne, et je crois qu'Ibn-Khaldoun a mal lu le manuscrit dont il se servait. Dans l'écriture arabe الشبودة (Lisbonne) ne diffère pas beaucoup de ما المنافذة (Astorga), et c'est sans doute de cette dernière ville que l'auteur copié par Ibn-Khaldoun a voulu parler. Les chroniqueurs latins attestent qu'elle fut prise par Almanzor, et Léon ayant été ruinée de fond en comble, Astorga était devenue en effet la ville principale du royaume.

plora la paix et envoya son fils Pélage vers Man ibn-Abdalazîz, le gouverneur de la Galice, lequel se rendit avec lui à Cordoue. La paix ayant été conclue, Pélage retourna auprès de son père.

« Almanzor combattit vigoureusement la famille des Gomez. Ces comtes régnaient sur le pays qui s'étend entre Zamora et la Castille, sur la frontière de la Galice, et leur capitale s'appelait Santa-Maria 2. Almanzor prit cette ville en 85 (995).

«Après la mort de Bermude, fils d'Ordoño, de la famille des Beni-Alphonse, son fils Alphonse (V), petit-fils par sa mère du seigneur d'Alava Garcia Fernandez 3, monta sur le trône. Comme il était encore en bas âge, le comte de Galice, Menendo Gonzalez, devint son tuteur et régna en son nom; mais Sancho, fils de Garcia, l'oncle maternel d'Alphonse, lui disputa la tutelle, et ils choisirent pour arbitre Abdalmelic, fils d'Almanzor, qui ordonna alors au juge des chré-

<sup>1)</sup> Ce Pélage, un bâtard à ce qu'il paraît, signe des chartes dans les années 998, 999 et 1006; il s'y nomme «proles Beremundi Regis. « Voyez Esp. sagr., t. XVI, Escr. 11; Yépès, t. V, Escr. 7(2); Berganza, t. I, p. 304.

<sup>2)</sup> Santa-Maria était l'ancien nom de Carrion (voyez Sandoval, Cinco Reyes, fol. 12, col. 2, fol. 29, col. 1), et sa cathédrale était consacrée à la Vierge (voyez Lucas de Tuy, p. 98, et Rodrigue de Tolède, VI, c. 16).

<sup>3)</sup> Sa mère, nommée Elvire, était en effet fille de Garcia, comte de Castille, et d'Ava. Voyez Risco, Historia de Leon, t. I, p. 231; Esp. sagr., t. XXXVI, Escr. 5.

tiens [de Cordoue], Achagh ibn ..... 1, de décider cette affaire. Le juge se prononca en faveur de Menendo Gonzalez. Alphonse resta donc sous la tutelle de Menendo jusqu'à l'époque où celui-ci mourut assassiné, c'est-à-dire jusqu'à l'année 98 (17 septembre 1007 - 4 septembre 1008). A partir de cette époque, Alphonse régna par lui-même. Il tâcha de réduire à l'obéissance les comtes qui, du temps de son père ou auparavant, s'étaient soustraits à l'autorité royale. Il réussit dans son projet, et il remplaça les comtes par des personnes à sa dévotion, de sorte que dans la suite on n'entendit plus parler ni des Beni-Gomez, ni des Beni-Ferdinand, qui, comme nous l'avons raconté, s'étaient insurgés dans le temps de Sancho, fils de Ramire. Ensuite Alphonse rassembla les chrétiens. et, accompagné de son allié le roi des Basques, il alla combattre Modhaffar, fils d'Almanzor. La bataille eut lieu près de Clunia. Modhaffar mit les ennemis en fuite et devint maître de Clunia, qui avait fait sa capitulation.

«A la fin du quatrième siècle, lorsque la famille d'Almanzor eut perdu le pouvoir et que les Berbers eurent allumé la guerre civile, le seigneur d'Alava, Sancho, fils de Garcia, profita de la discorde des musulmans. Aidant une faction contre l'autre, il obtint une partie de ce qu'il désirait; mais en 406 (21 juin

<sup>1)</sup> Ce nom est douteux.

1015 — 9 juin 1016) <sup>1</sup> il fut tué par le roi des Basques. Cependant les chrétiens reconquirent ce qu'Almanzor leur avait enlevé en Castille et en Galice.

«Alphonse et ses descendants continuèrent à régner sur la Galice pendant l'époque des rois des petites dynasties et après ce temps, lorsque les Almoravides, c'est-à-dire les rois de la Mauritanie, de la tribu de Lamtouna, eurent vaincu et détrôné les rois des petites dynasties et que la domination arabe eut entièrement cessé en Espagne. On trouve dans les chroniques des Lamtouna que le roi de Castille qui imposa un tribut aux rois des petites dynasties, dans l'année quatre cent cinquante et tant, s'appelait Alvitus <sup>2</sup>. Celui-ci, à ce qu'il paraît, s'était révolté contre Sancho <sup>3</sup>, fils d'Abarca, de la famille des Beni-Alphonse <sup>4</sup>,

<sup>1)</sup> D'après son épitaphe (apud Berganza, t. I, p. 310), Sancho mourut le 5 février 1017. Trois petites chroniques (dans l'Esp. sagr., t. XXIII, p. 309, 320, 385) donnent la même date.

<sup>2)</sup> Ce nom est altéré dans les manuscrits, qui lui donnent une terminaison en in. Les auteurs ou les copistes arabes commettent très-souvent cette faute, quand ils ont à écrire un nom latin en us; Maccarî, par exemple, écrit (t. I, p. 237) Romanin (روافياني) au lieu de Romanus (روافياني). Au reste, l'Alvitus dont il est question dans le texte, n'était pas un roi de Castille, comme Ibn-Khaldoun et l'auteur du Kitāb al·ictifā (dans mes Script. Arab. loci de Abbad., t. II, p. 14) l'ont supposé; c'était l'évêque de Léon qui se trouvait à la tête de l'ambassade que Ferdinand Ier envoya à Séville en 1063 (455 de l'Hégire) et sur laquelle je donnerai ailleurs des détails.

<sup>3)</sup> Cette conjecture est malheureuse.

<sup>4)</sup> Ibn Khaldoun se trompe: le roi dont il parle ici, Sancho-le-Grand de Navarre, n'était pas de la maison de Léon.

qui regnait à cette époque et qui est souvent mentionné dans les chroniques des chrétiens, où on lit aussi qu'après sa mort ses trois fils, Ferdinand, Garcia et Ramire, divisèrent entre eux son royaume. Ferdinand, lorsqu'il régna seul, se rendit maître de Coïmbre et de plusieurs provinces d'Ibn-al-En mourant il laissa trois fils, Sancho, Garcia et Alphonse, qui se disputèrent le trône. Alphonse (VI) resta le maître. Ce fut de son temps, dans l'année 467 (27 août 1074 - 15 août 1075), que mourut Thâhir Ismâil ibn.Dhî-'n-noun 1. Alphonse s'empara de Tolède en 78 (1085), et cette ville devint alors le centre de la domination des chrétiens d'Espagne. Alphonse, qui comptait Alvar Fañez parmi ses magnats et ses comtes, portait le titre d'Imperator, qui signifie roi des rois; il combattit, en 81 (1088), contre Yousof ibn-Téchoufin à Zallâca, où il fut vaincu. Il assiégea aussi Ibn-Houd dans Saragosse. Son cousin germain Ramire, qui lui disputait le trône, vint assiéger Tolède, mais ne put la prendre. Alphonse assiégea Valence; Almérie fut assiégée par Garcia, Murcie par Alvar Fañez, et Xativa et Saragosse par le Campéador, lequel s'empara de Valence en 89 (1096) 2; mais cette ville lui fut enlevée par

Au lieu de nommer ce prince, Ibn-Khaldoun aurait dû nommer son fils, Mamoun Yahyâ, lequel mourut en juin 1075.

<sup>2)</sup> Lisez: en 87 (1094).

les Almoravides 1, après que ceux-ci curent détrôné les rois des petites dynasties.

«Alphonse étant mort en 501 (22 août 1107—10 août 1108) <sup>2</sup>, sa fille régna sur les Galiciens. Elle épousa Ibn-Ramire <sup>3</sup>, mais ayant divorcé d'avec lui, elle épousa en secondes noces un de ses comtes, dont elle eut un fils qu'on appelait ordinairement le petit roi <sup>4</sup>.

«En 505 (31 juillet 1109 — 19 juillet 1110), Ibn-Ramire livra à Ibn-Houd <sup>5</sup> une célèbre bataille, dâns laquelle ce dernier perdit la vie. Ibn-Ramire s'étant emparé de Saragosse, Imâd-ad-daula <sup>6</sup> et son fils allèrent chercher un asile à Rueda. Il [c'est-à-dire le fils

Valence ne fut prise par les Almoravides que trois ans après la mort du Campéador, à savoir en 1102.

<sup>2)</sup> Alphonse VI mourut en 1109.

<sup>3)</sup> C'est-à-dire Alphonse Ier, roi d'Aragon et petit-fils de Ramire Ier.

<sup>4)</sup> Ce renseignement, qu'Ibn-Khaldoun a puisé dans le Kitâb alictifâ, n'est pas tout à fait exact. Urraque fut mariée trois fois, d'abord avec Raymond de Bourgogne, ensuite avec Alphonse Ier (d'avec lequel elle divorça) et enfin avec le comte Pedro Gonzalez de Lara (ce dernier mariage était secret). C'est de son premier mari qu'elle eut Alphonse, septième du nom. Ce prince, porté sur le trône quand il était encore enfant, conserva longtemps le surnom de petit roi. Les Arabes l'appellent constamment as-solaitin, le petit sultan, et Orderic Vital, qui écrivit en 1141, dit: Puerum Hildefonsum regem sibi statuerunt, et huc usque parvum regem vocitantes, libertatem regni sub eo viriliter defendunt.

<sup>5)</sup> Ahmed Mostaîn.

<sup>6)</sup> Le fils d'Ahmed Mostaîn; mais ce prince avait déjà quitté Saragosse en 1110, huit années avant que cette ville fût prise par Alphonse Ier. Voyez Ibn-al-Abbâr, dans mes Notices, p. 225.

d'Imàd-ad-daula, Saif-ad-daula Ahmed] resta dans cette ville jusqu'à l'époque où le petit roi, après l'avoir forcé à se rendre, le transporta en Castille.

"Il y eut entre Ibn-Ramire et les Castillans une guerre dans laquelle Alvar Fañez fut tué, l'année 507 (18 juin 1113 — 6 juin 1114). La domination des Lamtouna ou Almoravides touchait alors à sa fin; cette dynastie fut détrônée par les Almohades, qui lui enlevèrent d'abord la Mauritanie et ensuite l'Espagne. On trouve dans les chroniques des Almohades qu'au temps d'Almanzor Yacoub, fils du commandeur des croyants Yousof ibn-Abd-al-mouman, trois rois régnaient sur les chrétiens, à savoir Alphonse (VIII), el Baboso ' et Ibn-Henri'. Alphonse, le plus puissant

<sup>1)</sup> Alphonse IX de Léon. El Baboso signifie le Baveux, الكثير comme dit Abd-al-wâhid (p. 235); mais au moyen âge ce sobriquet, comme on l'a déjà observé dans la nouvelle édition de Ducange (t. I, p. 629), avait un sens bien plus injurieux qu'anjour-d'hui: il était synonyme de fou, parce que les fous bavent souvent. David, quand il voulut contrefaire le fou auprès du roi Akis, fai-sait couler sa salive sur sa barbe, comme dit l'Écriture. On trouve assez souvent le mot bavosus employé dans le sens de fou. Ainsi (et je cite cet exemple parce qu'on ne le trouve pas dans Ducange), lorsque les moines promenaient en triomphe le pape Alexandre II, le peuple de Rome, qui le détestait, criait: Vade leprose, exi bavose, discede perose. C'est l'évêque Benzo qui nous apprend ce fait (Livre II, c. 2), et son éditeur a remarqué avec raison que bavosus signifie stultus.

Les Espagnols donnaient donc à Alphonse IX l'épithète de fou; nous le savons seulement par les auteurs arabes, et en général les sobriquets qu'on donnait aux rois chrétiens ne nous sont connus que

d'entre eux, commandait les chrétiens dans la bataille d'Alarcos, livrée en 591 (1195). Dans cette bataille il fut battu par Almanzor. El Baboso, roi de Léon, fut celui qui trompa Nâcir l'année de la bataille d'al-Icâb (las Navas). Il s'était rendu auprès de lui et avait gagné sa confiance en se donnant pour son ami; mais après avoir reçu beaucoup d'argent, il le trahit et causa la déroute 1.

« Mostancir ayant succédé à son père Nâcir et la puissance des Beni-Abd-al-mouman s'étant amoindrie, Alphonse reconquit toutes les forteresses que les musulmans avaient occupées en Espagne.

4

par eux; les chroniqueurs latins ne les donnent pas, soit qu'ils eussent trop de ménagements à garder, soit qu'ils se fissent scrupule de manquer à la dignité de l'histoire. Alphonse méritait-il d'être appelé ainsi? Avait-il réellement le cerveau dérangé? Le chroniqueur latin de cette époque, Lucas de Tuy, se garde bien de le dire: écrivant sous le règne du fils du Baveux, il lui était impossible de s'expliquer franchement à ce sujet. Mais ce qu'il ne dit pas, il le laisse entrevoir (voyez p. 109). Il peint Alphonse comme un homme dont les gestes, quand il était à cheval revêtu de son armure, exprimaient la férocité plus encore que la bravoure. Prompt à se mettre en colère — « et alors sa voix ressemblait au rugissement du lion » — il s'apaisait l'instant d'après pour redevenir le plus doux des hommes. Voilà tout ce que Lucas pouvait dire sans manquer aux convenances; mais dans sa bouche, de telles paroles sont assez significatives.

<sup>2)</sup> Les Arabes donnaient ce nom à tous les rois du Portugal, parce qu'ils descendaient de Henri de Bourgogne.

<sup>1)</sup> Dans son Histoire des Berbers (t. II, p. 226 de la traduction), Ibn-Khaldoun rapporte aussi ce fait, qui n'est pas indiqué par les auteurs chrétiens.

«Alphonse eut pour successeur son fils Ferrando [saint Ferdinand] ¹, surnommé le Louche, qui enleva Cordoue et Séville aux musulmans. Vers la même époque, le roi d'Aragon regagna dans l'est Xativa, Dénia, Valence, Saragosse, en un mot toutes les forteresses de l'est. Alors les musulmans reculèrent vers la côte et se donnèrent pour roi, d'abord Ibn-Houd, ensuite Ibn-al-Ahmar.

«Ferrando eut pour successeur son fils [Alphonse X]. Ensuite le fils de ce dernier, Ferrando, monta sur le trône <sup>2</sup>. Pendant le règne de ce dernier, les Beni-Merin arrivèrent en Espagne comme auxiliaires d'Ibnal-Ahmar, et leur sultan, Yacoub, fils d'Abd-al-hacc, combattit les chrétiens, commandés par le comte don Nuño <sup>3</sup>, près du Guadalete, et les mit en déroute. Cette bataille, dans laquelle Don Nuño fut tué, eut lieu en 675 (7 juillet 1274 — 26 juin 1275) <sup>4</sup>.

On sait que saint Ferdinand n'était pas le fils d'Alphonse VIII, mais de l'autre Alphonse, de celui qu'Ibn-Khaldoun appelle el Baboso. On remarquera aussi que notre auteur a négligé de parler du règne de Henri Ier.

<sup>2)</sup> Le Ferdinand dont Ibn-Khaldoun parle ici n'a jamais régné: c'était le fils aîné d'Alphonse X, mais il mourut avant son père. Cependant l'erreur de l'écrivain arabe s'explique aisément: vers l'époque de la bataille dont il est question dans ce passage, Ferdinand était régent du royaume, son père étant allé à Beaucaire pour y avoir une entrevue avec le pape.

<sup>3)</sup> Don Nuno Gonzalez de Lara.

<sup>4)</sup> Dans son Histoire des Berbers (t. IV, p. 77 et suiv. de la traduction), Ibn-Khaldoun place cette bataille dans l'année 674, et cette date s'accorde avec celle que donne le Cartâs (p. 214): 15 Rabî Ies

« Quand Ferrando (lisez: Alphonse X) régna seul. il eut à soutenir une guerre continuelle contre Yacoub ibn-Abd-al-hacc. Ce dernier, toutefois, ne lui livra plus de bataille; il se contenta de faire des razzias dans le pays des chrétiens; mais il y exerça tant de ravages que les chrétiens finirent par lui demander la paix. Plus tard, quand Sancho, le fils de Ferrando (lisez: d'Alphonse X), le roi de Castille, se fut insurgé contre son père, ce dernier vint demander du secours à Yacoub ibn-Abd-al-bacc et lui baisa la main. Yacoub lui accorda sa demande, et lui donna de l'argent et des troupes; de son côté, Ferrando (lisez: Alphonse X) promit de lui rendre cet argent et lui laissa en gage la célèbre couronne qui, depuis longtemps, faisait partie des trésors de ses prédécesseurs. Depuis lors cette couronne est restée dans le palais des Mérinides ou Beni-Abd-al-hacc et elle y est encore au moment où j'écris.

«Ferrando (lisez: Alphonse X) étant mort en 83 (1284), son fils Sancho (IV), qui lui succéda, vint à Algéziras auprès de Yousof, le successeur de son père Yacoub, et conclut la paix avec lui; mais dans la suite il recommença les hostilités, et alors il assiégea

<sup>674,</sup> c'est-à-dire 8 septembre 1275. Mais il y a ici une différence d'un jour: la bataille cut lieu le jour précédent, qui était un samedi; car les *Annales Toledanos III (Esp. sagr.*, t. XXIII, p. 420) disent: samedi, le septième des ides (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de nonas, comme Florez l'a déjà observé) de septembre 1275.

Tarifa, qu'il prit. Il mourut en 93 (1294) <sup>1</sup>. Son fils et successeur Ferrando (IV) mourut en 712 (1312), laissant un fils en bas âge, nommé Pedro <sup>2</sup>, lequel eut pour tuteur son oncle Juan. Pedro et Juan perdirent la vie en 718 (1318) <sup>3</sup>, lorsqu'ils se furent mis en marche contre Grenade.

«Alphonse (XI), fils de Pedro (lisez: de Ferdinand IV), après avoir été sous la tutelle des grands, marcha en 41 (27 juin 1340 — 16 juin 1341) contre Abou-'l-Hasan, qui assiégeait alors Tarifa. Tout le monde sait que les musulmans essuyèrent à cette occasion une grande défaite.

«Alphonse étant mort, en 51 (1550), de la grande peste, lorsqu'il assiégeait Gibraltar, son fils Pedro (Pierre-le-Cruel) lui succéda. Afin d'échapper aux poursuites de ce roi, le comte 4 s'enfuit vers Barcelone, où le roi 5 le prit sous sa protection. Pedro marcha contre ce dernier à différentes reprises et assiégea plus d'une fois Valence; mais le comte ayant remporté la victoire, en 768 (7 septembre 1566 — 27 août 1567), et s'étant emparé de la Castille, les chrétiens, lassés du gouvernement dur et tyrannique

<sup>1)</sup> Sancho IV mourut en 1295.

<sup>2)</sup> Ibn-Khaldoun se trompe: Ferdinand IV eut pour successeur son fils Alphonse XI; don Pedro, oncle du jeune roi, était son tuteur conjointement avec don Juan.

<sup>3)</sup> En juin 1319.

<sup>4)</sup> Henri de Trastamare.

<sup>5)</sup> Le roi d'Aragon.

de Pedro, se rallièrent à lui. Pedro se rendit alors auprès des Francs qui demeurent au nord de la Castille, en Allemagne et en Bretagne (l'Angleterre), sur les côtes et sur les îles de l'Océan; puis, ayant donné la main de sa fille au fils de leur roi, le prince de Galles 1, il revint accompagné de ce dernier et de troupes innombrables. Il s'empara ainsi de la Castille et de la Frontera; mais un grand nombre de ces étrangers étant morts de la peste, les autres retournèrent dans leur pays.

«Toujours en guerre contre son frère le comte, Pedro fut enfin vaincu et forcé de chercher un refuge dans une forteresse. Le comte l'y assiégea et il était déjà sur le point de prendre la forteresse, lorsque Pedro fit demander secrètement un asile à un seigneur <sup>2</sup>. Celui-ci lui accorda sa demande; mais il informa le comte de ce qui était arrivé, de sorte que le comte tua son frère, après avoir lutté avec lui, dans la tente de ce seigneur, ce qui eut lieu dans l'année 772 (26 juillet 1370 — 14 juillet 1371) <sup>3</sup>. Dès lors le comte fut en possession de tout le royaume des Beni-Alphonse, et il força le fils de Pedro, qui, après la mort de son père, s'était fortifié dans Car-

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun s'abuse ici: ce ne fut pas le Prince Noir qui épousa Constance, fille de don Pèdre et de dona Maria de Padilla, mais son frère, Jean de Gand, duc de Lancastre.

<sup>2)</sup> Bertrand du Guesclin.

<sup>3)</sup> Dans la nuit du 23 mars 1369.

mona avec son ministre Martin Lopez, de se rendre à lui.

"Le comte était donc devenu roi de Castille; maisle prince de Galles (lisez: le duc de Lancastre), le roi des Francs, lui disputa le trône en prétendant qu'il appartenait à son fils, celui qu'il avait eu de la fille de Pedro 1. En effet, la coutume permet chez les chrétiens que le fils de la fille succède, et d'ailleurs le prince faisait valoir la circonstance que le comte n'était pas issu d'un mariage légitime. La guerre entre ces deux compétiteurs étant de longue durée et le roi de Castille ne pouvant s'occuper des musulmans, ceux-ci en profitèrent pour ne plus lui payer le tribut qu'ils avaient payé à ses prédécesseurs.

«Ce comte étant mort en 781 (1379), son fils don Juan (I<sup>er</sup>) lui succéda. Son autre fils, Gomez <sup>2</sup>, alla chercher un asile a Grenade; ensuite il retourna en Castille; [puis il se rendit auprès du roi de Portugal <sup>3</sup> et leva des troupes pour lui. Ayant rassemblé les Galiciens, don Juan marcha contre son frère et contre le roi de Portugal; mais il fut battu par le Portugais et son armée fut fort maltraitée, ce qui arriva en 88 (1386) <sup>4</sup>. Dans la suite Gomez

<sup>1)</sup> On sait que le duc de Lancastre réclama la couronne pour luimême.

<sup>2)</sup> Les auteurs chrétiens ne parlent pas de ce Gomez.

<sup>3)</sup> Jean Ier, le fondateur de la dynastie d'Avis.

<sup>4)</sup> La célèbre bataille d'Aljubarrota, dont il s'agit ici, se livra le 14 août 1385.

retourna auprès de son frère et se réconcilia avec lui; après quoi don Juan marcha contre le Portugais, le battit, s'empara de Lisbonne et plaça sur le trône un jeune homme de la famille royale, qui se trouvait là 1.

« Don Juan étant mort en 91 (1589) <sup>2</sup>, son peuple éleva au trône son fils Pedro (lisez: Henri III), et comme celui-ci était encore en bas âge, le marquis <sup>3</sup>, l'oncle maternel de son aïeul le comte, fils d'Alphonse (XI) <sup>4</sup>, se chargea de son éducation et du gouvernement. Aujourd'hui encore le jeune roi est sous la tutelle du marquis.] <sup>5</sup>

« Tel est l'état des choses en ce moment, et comme les Castillans sont toujours en guerre avec le Prince, le roi des Francs 3, ils laissent les musulmans en repos. Dieu ait nos frères en sa sainte garde!

<sup>1)</sup> Comparez plus haut, p. 98.

<sup>2)</sup> En 1390.

<sup>3)</sup> Le marquis de Villena.

<sup>4)</sup> Telle n'était pas la parenté qui existait entre le marquis de Villena et Henri III. Ce dernier était fils de Léonore, fille de Pierre IV d'Aragon, fils d'Alphonse IV, fils de Jacques II. Le marquis de Villena (Alphonse) était fils de l'infant Pedro, et petit-fils de Jacques II.

<sup>5)</sup> Le passage entre crochets ne se trouve que dans le man. L., qui contient la seconde édition.

<sup>6)</sup> Ceci était vrai au moment où Ibn-Khaldoun publia la première édition de son ouvrage, mais non pas dans le temps où il en donna la seconde; car vers la fin du règne de don Juan Ier, en 1388, le duc de Lancastre avait renoncé à ses prétentions sur le trône de Castille.

«Le royaume de Portugal, dans l'ouest de l'Espagne, autour de Lisbonne, est petit. C'était auparavant une province de la Galice; mais aujourd'hui le roi de ce pays est indépendant. Il est allié à la famille des Beni-Alphonse, mais j'ignore de quelle manière.

« Le royaume de Barcelone, dans l'est de l'Espagne, est d'une étendue fort considérable, car il comprend Barcelone, l'Aragon, Xativa, Saragosse, Valence et les îles de Sardaigne, de Majorque et de Minorque. La famille régnante est d'origine franque. L'histoire de ce royaume, d'après le récit d'Ibn-Haiyan, est celle-ci: Les Goths d'Espagne, après avoir été sous l'empire des Francs, s'étaient révoltés contre eux; cependant Barcelone appartenait encore au royaume des Francs 1. Quand Dieu eut révélé l'islamisme et que les musulmans eurent commencé la conquête de l'Espagne, les Francs, irrités contre les Goths, refusèrent de les aider. Le royaume des Goths ayant été anéanti, les musulmans attaquèrent les Francs, les expulsèrent de Barcelone, se rendirent maîtres de cette ville, et, passant par les défilés, ils arrivèrent dans les plaines, où ils prirent Girone, Narbonne et

<sup>1)</sup> On remarquera qu'au XIe siècle on avait encore quelque réminiscence du temps où l'Espagne se sépara de l'empire romain, et des guerres que les Visigoths eurent à soutenir contre les Francs; mais ces souvenirs, il faut le reconnaître, étaient fort confus. Au reste l'on sait qu'à l'époque de la conquête arabe, Barcelone appartenait aux Goths.

d'autres villes. Mais vers la fin du règne des Omaiyades (d'Orient) et au commencement de celui des Abbâsides, il y eut un temps de langueur, la discorde avant éclaté entre les Arabes d'Espagne. Les Francs en profitèrent pour reconquérir le pays qu'ils avaient perdu: s'avancant jusqu'à Barcelone, ils reprirent cette ville, environ deux cents ans après l'Hégire, et y placèrent un gouverneur. Depuis lors Barcelone fit partie des états du roi franc de Rome, lequel était alors Carlo-le-Grand, un fameux conquérant. Mais plus tard, la discorde s'étant mise parmi les faibles rois des Francs, les seigneurs leur disputèrent le pouvoir, de la même manière que les seigneurs musulmans le faisaient, alors que leurs rois étaient faibles. Les gouverneurs s'arrogèrent donc partout la souveraineté sur les provinces confiées à leur garde, et ceux de Barcelone firent comme les autres. Les Omaivades (d'Espagne), au commencement de leur empire, avaient pris pour règle de ménager ces princes, de peur que, s'ils les attaquaient, ils n'eussent aussi à combattre. d'abord le roi de Rome, et ensuite celui de Constantinople; mais Almanzor ibn-abî-Amir, après avoir acquis la certitude que les Barcelonais s'étaient entièrement séparés du royaume des Francs, les attaqua vigoureusement, pilla et ravagea leur pays, prit Barcelone, détruisit cette ville, et abreuva ses habitants d'humiliations et de douleurs. Le prince de Barcelone, Borrel, fils de Suniario, fut traité comme les autres princes chrétiens de ce temps. Après la mort de Borrel, ses trois fils,..... 1, Raymond et Ermengaud, divisèrent entre eux le pays de Barcelone; puis,....., l'aîné, étant mort, Raymond eut Barcelone et son frère Ermengaud les frontières du pays. Ermengaud fut attaqué par Abdalmelic, fils d'Almanzor, contre lequel il s'était soulevé, et il fut fait prisonnier sur la frontière, après avoir capitulé. Dans la suite il prit part à la guerre civile causée par les Berbers, et il perdit la vie dans la bataille qui eut lieu en 400 (25 août 1009 - 14 août 1010) et dans laquelle les Berbers furent vaincus. Raymond, demeuré seul prince de Barcelone après la mort de son frère, mourut après l'année 410 (9 mai 1019 - 26 avril 1020) 2. Son fils Bérenger lui succéda sous la tutelle de sa mère, laquelle fut en guerre contre Yahyâ ibn-Mondhir 3, l'un des rois des petites dynasties. Elle conquit aussi la frontière de Tortose.

«La couronne resta dans la maison de Raymond. Celui qui régnait vers la fin de l'empire des Almoha-

<sup>1)</sup> On ne connaît que deux fils de Borrel: Raymond et Ermengaud; dans son testament, Borrel lui-même ne nomme que ceux-là. J'ignore quel est le nom qui se trouve chez Ibn-Khaldoun (Feloppo, Foloppe ou Foloppo, d'après les manuscrits). Ce nom pourrait être Philippe; mais les voyelles des man. ne permettent pas de prononcer ainsi, et d'ailleurs ce nom n'était pas usité alors en Catalogne.

<sup>2)</sup> Comparez Bofarull, Condes de Barcelona, t. I, p. 214 et suiv.

Le roi de Saragosse; mais je crois qu'Ibn-Khaldoun aurait dû écrire: Mondhir ibn-Yahyâ. Je reviendrai sur ce point dans l'Appendice.

des était Jacques, fils de Pedro, fils d'Alphonse, fils de Raymond. Ce fut lui qui reprit Valence. Celui qui règne à présent s'appelle Pedro (IV); mais sa généalogie m'est inconnue. Il a commencé à régner après la vingtième année de ce siècle <sup>4</sup>, et il vit encore au moment où j'écris; mais comme il est fort avancé en âge, c'est en réalité son fils qui gouverne.

« [Pedro est mort, presque septuagénaire, dans l'année 789 (1387). Ses deux fils, le duc <sup>2</sup> et Martin, ont divisé entre eux les états de leur père, et c'est Martin qui a obtenu Saragosse <sup>3</sup>. Quelques années après <sup>4</sup>, il a conquis la Sicile, grâce à sa flotte, et cette île lui appartient aujourd'hui.]

«Dieu est l'héritier de la terre et de ceux qui l'habitent: c'est le meilleur des héritiers!»

#### H.

SUR LES CAUSES DE L'AGRANDISSEMENT DU ROYAUME DES ASTURIES SOUS LE RÈGNE D'ALPHONSE  $I^{\rm er}$ , et sur L'ORIGINE DES MARAGATOS.

Quand on lit la chronique d'Albelda et celle de Sébastien, on voit que le royaume des Asturies, fort

<sup>1) 720 = 1320.</sup> Pedro IV monta sur le trône en 1336.

<sup>2)</sup> Don Juan, duc de Girone, plus tard don Juan Ier.

<sup>3)</sup> On sait que ce ne fut pas Martin, mais  $le\ duc$ , c'est-à-dire don Juan Ier, qui succéda à Pedro IV.

<sup>4)</sup> En 1392.

petit encore sous le règne de Pélage et sous celui de son successeur Fafila, s'agrandit tout d'un coup, et fort considérablement, sous le règne d'Alphonse Ier. Ce roi, à en croire les chroniques latines, enleva aux musulmans une foule de villes, parmi lesquelles il y en avait de très-fortes, et les refoula jusqu'au delà du Duero, ou même du Mondego et du Tage. Comment faut-il expliquer ces conquêtes si rapides? Alphonse les devait-il uniquement à sa vaillance, à l'heureux succès de ses armes? Les chroniqueurs chrétiens ne les expliquent pas autrement; mais on ne concoit pas par quel miracle le petit royaume chrétien aurait acquis tout d'un coup une telle supériorité sur le vaste et puissant empire musulman. Il est vrai qu'à partir de l'époque où Alphonse, gendre de Pélage, monta sur le trône des Asturies, les forces des chrétiens se trouvèrent presque doublées. Ce prince était de son chef duc de Cantabrie, c'est-à-dire du pays qui s'étend le long de la côte, depuis les frontières orientales des Asturies jusqu'à celles de la France 1, et qui n'avait point été soumis par les musulmans 2. Après son avénement au trône des Asturies, les deux états indépendants du Nord étaient donc plus puissants, car ils étaient réunis: mais cette circonstance ne suffit pas pour expliquer les grandes conquêtes d'Alphonse,

<sup>1)</sup> Voyez Risco, Esp. sagr., t. XXXII, p. 74-80.

<sup>2)</sup> Sébastien, c. 14, 13; Chron. Albeld., c. 52.

puisque, malgré leur réunion, les deux états chrétiens ne pouvaient pas encore lutter contre l'empire arabe, qui comprenait presque tout le reste de l'Espagne. Aussi les chroniques arabes démontrent que les Asturiens durent l'agrandissement soudain de leur État à deux autres causes: à une guerre civile qui éclata entre les musulmans, et à une grande calamité publique, à une horrible famine.

Les conquérants établis dans les provinces qui avoisinent les Asturies, n'étaient pas Arabes, mais Berbers. Partout, même en Galice, leur domination était assez solidement assise, et un ancien auteur arabe n'exagère pas trop, ce semble, quand il dit que, sous le gouvernement d'Ocha ibn-al-Haddjâdj (754-741), il n'y avait pas un seul village en Galice qui n'eût été conquis 1, car il est certain qu'une ville aussi éloignée que l'ancienne Britonia, laquelle est située entre Mondonedo et la rivière qui porte le nom d'Eo, fut détruite par les musulmans 2. Mais pendant le règne d'Alphonse, tout changea de face.

Depuis longtemps les Berbers étaient fort mécontents des Arabes. Ils se considéraient à bon droit comme les véritables conquérants de la Péninsule. C'étaient eux qui avaient battu l'armée de Roderic, tandis que Mousâ et ses Arabes n'étaient venus dans le pays

<sup>1)</sup> Akhbâr madjmoua, fol. 61 r.

<sup>2)</sup> Charte de 830. Voyez Esp. sagr., t. XVIII, p. 21.

qu'au moment où il n'y avait presque plus rien autre chose à faire qu'à occuper quelques villes toutes prêtes à se rendre à la première sommation. Et pourtant, quand il s'était agi de partager les fruits de la conquête, les Arabes s'étaient attribué la part du lion: ils s'étaient approprié la meilleure partie du butin, le gouvernement du pays et les terres les plus fertiles. Gardant pour eux-mêmes la belle et opulente Andalousie, ils avaient relégué les compagnons de Târic dans les plaines arides de la Manche et de l'Estrémadure, dans les âpres montagnes de Léon, de Galice, d'Asturie, où il fallait escarmoucher sans cesse contre les chrétiens mal domptés. Peu scrupuleux eux-mêmes sur le tien et le mien, ils s'étaient montrés d'une rigidité extrême dès qu'il s'agissait des Berbers. Quand ceux-ci se permettaient de rançonner des chrétiens qui s'étaient rendus par composition, les Arabes, après leur avoir fait subir le fouet et la torture, les laissaient gémir, chargés de fers et à peine couverts de guenilles toutes grouillantes de vermine, au fond de cachots immondes et infects 1.

Les Berbers d'Espagne étaient donc extrêmement irrités contre les Arabes, lorsqu'une insurrection, à la fois politique et religieuse, éclata parmi les Berbers d'Afrique, que les Arabes opprimaient de la manière la plus cruelle. Cette insurrection eut en Espagne un

<sup>1)</sup> Voyez Isidore, c. 44.

retentissement prodigieux. Les Berbers de ce pays accueillirent à bras ouverts les missionnaires non-conformistes, qui venaient d'Afrique afin de les prêcher et de les exciter à prendre les armes pour exterminer les Arabes. La révolte éclata en Galice et se communiqua à tout le Nord, à l'exception du district de Saragosse, le seul dans cette partie du pays où les Arabes fussent en majorité. Partout les Arabes furent battus et chassés. Puis les Berbers de la Galice, de Mérida, de Coria, de Talavera et d'autres endroits se réunirent et marchèrent contre le Midi; mais, battus à leur tour, ils furent traqués comme des bêtes fauves. Déjà décimés par le glaive, ils le furent encore bien davantage par la famine qui, à partir de l'année 750, ravagea l'Espagne pendant cinq années consécutives 1. La plupart résolurent alors de quitter l'Espagne et d'aller rejoindre leurs contribules qui demeuraient à Tanger, à Acîla et dans d'autres endroits de la côte d'Afrique. Leur embarquement eut lieu dans la province de Sidona, et comme les navires destinés à les transporter se trouvaient dans le fleuve de Barbate. les musulmans appellent ces années désastreuses : les années du Barbate 2.

Profitant de cette émigration, les Galiciens s'insur-

<sup>1)</sup> Isidore (c. 76) parle aussi de cette grande famine.

<sup>2)</sup> L'ancienne traduction espagnole de Razî (p. 58) explique cette expression d'une manière un peu différente. J'ai suivi l'Akhbâr madjmoua et Ibn-Adhârî.

gèrent en masse contre leurs oppresseurs dès l'année 751, et reconnurent Alphonse pour leur roi. Secondés par lui, ils massacrèrent un grand nombre de leurs ennemis et forcèrent les autres à se retirer sur Dans le pays que les musulmans venaient d'abandonner, il ne resta presque aucune trace de leur domination, et les indigènes, qui, pour différentes raisons, avaient embrassé l'islamisme, mais qui vacillaient encore dans leur nouvelle foi, s'empressèrent de revenir au giron de l'Église aussitôt qu'ils virent la croix triompher 1. Dans l'année 753(4), les Berbers durent se retirer encore davantage vers le Midi 2. Ils évacuèrent Braga, Porto et Viseu, de sorte que toute la côte, jusqu'au delà de l'embouchure du Duero, se trouva affranchie du joug. Reculant toujours et ne pouvant se maintenir ni à Astorga, ni à Léon, ni à Zamora, ni à Ledesma, ni à Salamanque, ils se replièrent sur Coria, ou même sur Mérida; toutefois plusieurs d'entre eux restèrent dans les environs de Léon et surtout d'Astorga. Plus à l'est, ils abandonnèrent Saldana, Simancas, Ségovie, Avila, Oca, Osma, Miranda sur l'Ebre, Cenicero et Alesanco (toutes les deux dans la Rioja). Les principales villes frontières du pays musulman furent dès lors, de l'ouest à l'est:

<sup>1)</sup> عَنْصَّ كُلُّ مُكْبُكُبِ في دينه (Akhbâr madjmoua, fol. 75 r.

<sup>2)</sup> Akhbar madjmoua, fol. 75 r.; Ibn-Adhart, t. II, p. 38, 39.

Coïmbre sur le Mondego, Coria, Talavera et Tolède sur le Tage, Guadalaxara, Tudèle et Pampelune.

Voilà de quelle manière une grande partie de l'Espagne fut affranchie de la domination musulmane qui n'y avait duré qu'une quarantaine d'années. La guerre civile et la terrible famine de 750 amenèrent ce résultat bien plus que les armes d'Alphonse, et les chroniqueurs chrétiens se trompent quand ils attribuent à ce roi la conquête des villes que nous venons de nommer. Là où il n'y a point de résistance, il ne peut être question de conquête. Les musulmans avaient abandonné ces villes, et les indigènes qui y étaient encore, reçurent le roi chrétien, leur coreligionnaire et leur compatriote, à bras ouverts.

Alphonse profita peu des avantages qu'il avait obtenus. Il parcourut le pays abandonné et passa au fil de l'épée les musulmans, peu nombreux sans doute, qu'il y trouva; mais loin d'en prendre possession, il le priva de ses habitants qu'il emmena avec lui lorsqu'il retourna dans ses États <sup>1</sup>. La raison de cette manière d'agir saute aux yeux. Pour cultiver un pays si étendu il eût fallu un grand nombre de laboureurs, de serfs, et comme la famine avait moissonné des milliers d'hommes dans les Asturies et dans la Cantabrie aussi bien que dans toutes les autres provinces de l'Espagne, les magnats du Nord devaient

<sup>1)</sup> Sébenast i, c. 13 in fine.

avoir conservé à peine assez de serfs pour cultiver leurs propres terres; mais supposé même qu'il en eût été autrement, il eût encore fallu pourvoir à la défense du pays par des forteresses, et comme les musulmans, qui ne voulaient laisser à leurs ennemis que des décombres, les avaient toutes démantelées ou détruites avant leur départ, il eût fallu beaucoup de temps et d'argent pour les rebâtir. Alphonse dut donc se contenter de prendre possession des districts les plus rapprochés de ses anciens domaines. C'étaient la Liébana (c'est-à-dire le sud-ouest de la province de Santander), la Vieille-Castille (nommée alors la Bardulie), la côte de la Galice 1 et peut-être la ville de Léon 2. Tout le reste ne fut longtemps qu'un désert qui formait une barrière naturelle entre les chrétiens du Nord et les musulmans du Midi. Même des villes considérables, telles qu'Astorga et Tuy, ne furent repeuplées qu'après l'année 850, sous le règne d'Ordoño Jer 3.

Toutefois, ce grand pays ne resta pas entièrement inhabité. Dans les environs d'Astorga et de Léon, les Berbers, quoique séparés par une vaste solitude des musulmans du Midi, se maintinrent pendant plus d'un siècle. Ce qui le prouve, ce sont les noms des

<sup>1)</sup> Sébastien, c. 14.

<sup>2)</sup> Voyez plus bas, no V.

<sup>3)</sup> Chron. Albeld., c. 60; Sébastien, c. 25.

témoins dans les chartes de ces deux villes 1. Ces noms sont pour la plupart musulmans, tandis que dans les autres chartes du Nord, si l'on en excepte celles de la Castille, on ne trouve presque jamais de tels noms. Ils sont presque tous arabes, car on sait que les Berbers portent ordinairement des noms empruntés à cette langue; mais quelques-uns, tels que Taurel et December, sont berbers. Taurel l'est trèscertainement; l'aïeul du Berber Dhou-'n-noun s'appelait ainsi (طوريحا) 2. Quant à l'autre nom, je ne sache pas qu'un chrétien ou un Arabe l'ait jamais porté; je crois donc que l'Avolfeta iben December et le December filius de Abulfreli, qui se trouvent nommés dans des chartes de Léon, étaient d'origine berbère. Il est vrai que le mot Décembre ne s'emploie plus aujourd'hui comme un nom propre dans la Cabylie; mais un Berber fort intelligent, que mon excellent ami, M. de Slane, a bien voulu consulter à ce sujet, était d'opinion qu'il est fort possible qu'un tel nom ait été porté autresois par des hommes de sa race, « car, disait-il, nous avons toujours employé les noms romains des mois pour indiquer l'époque des semailles, celle de la moisson etc., et ces noms peuvent fort bien avoir été employés comme des noms propres,

On trouvera les chartes de Léon dans l'appendice du XXXIVe volume de l'España sagrada, et celles d'Astorga dans l'appendice du XVIe volume.

<sup>2)</sup> Ibn-Haiyan, man. d'Oxford, fol. 13 v.

de même que certains noms de mois arabes, tels que Redjeb, Chabàn, Ramadhân, le sont encore au-jourd'hui.»

Les chrétiens du Nord, qui avaient une haine instinctive pour ces Berbers d'Astorga et de Léon, donnaient au pays qu'ils habitaient et qui formait partie des Campi Gothici, le nom de Malacoutia, mauvaise Gothie. De son côté, cette population berbère qui, par suite de son mélange avec la population indigène, avait en partie embrassé le christianisme, ne laissa pas toujours les Asturiens en repos. l'année 784, ces « montagnards de Malacoutia, » comme dit une chronique, ces «étrangers qui pour la plupart étaient de faux chrétiens, » selon l'expression d'un autre document, sortirent de leur pays et firent une invasion, d'abord dans la Castille, et ensuite dans les Asturies, où régnait alors Maurecat. Leur chef, «un serviteur du diable et un fils de perdition, » c'està-dire un musulman, s'appelait Mahmoud 1. Déjà ils s'étaient avancés jusqu'à l'église de saint Pierre, dans le voisinage d'Oviédo, lorsque Maurecat leur livra ba-La victoire fut chaudement disputée et des deux côtés on perdit beaucoup de soldats; mais à la fin Maurecat mit les ennemis en déroute et les poursuivit jusqu'au Minho. Plusieurs d'entre eux furent

<sup>1)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, no IV.

tués pendant leur fuite, d'autres perdirent la vie dans les eaux du fleuve.

Il serait curieux de savoir quelles relations s'établirent entre ces Berbers et les chrétiens, lorsque ceux-ci repeuplèrent Astorga et Léon. Nous ne possédons à ce sujet aucun renseignement, si l'on en excepte les déductions que l'on peut tirer des chartes. Celles-ci donnent à penser que, n'ayant pas rencontré de la résistance de la part des Berbers, les chrétiens les laissèrent en possession de leurs biens. Quelquesuns avaient même des châteaux, car on trouve dans une charte léonaise de l'année 916: «In rivulo Ceja subtus castro de Abatub (lisez Abaiub) 1.» Le christianisme semble avoir été parmi eux la religion dominante: mais l'islamisme avait aussi des sectateurs. Même en 1020, il v avait encore des musulmans à Léon ou du moins dans les environs de cette ville, car le Fuero de Léon, donné par Alphonse V, dit (article 22): «Servus qui per veridicos homines servus probatus fuerit, tam de cristianis quam de agarenis, sine aliquà contentione detur domino suo. » curieux d'ailleurs de voir que les Berbers qui avaient embrassé le christianisme, n'en avaient pas moins

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, p. 436. Cet Abaiub est sans doute Abaiub (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de Zabaiub) Ibentebit, أبو أيوب بين ثابت , dont le nom se trouve parmi ceux des témoins de cette charte. Dans une autre (p. 458) on trouve: Abaiub ibem Tevite.

conservé leurs noms musulmans, et que même leurs prêtres les portaient encore, car on trouve dans les chartes: Mahamudi (مروان) le diacre, Marvanus (مروان) le diacre, Aliaz (الياس) le prêtre, Meliki (مالك) le prêtre, Kazzem (ناسم) le prêtre, Hilal (ناسم) l'abbé,

Aiuf (ايوب) le prêtre, Agegi (حاتجاع) le prêtre etc. Dix siècles se sont déjà écoulés depuis l'époque où ces Berbers se soumirent à l'autorité d'un roi espagnol, et cependant leurs descendants sont restés séparés jusqu'à ce jour du reste de la population de la Péninsule. Ce sont les Maragatos, qui demeurent au sud-ouest d'Astorga, dans un pays aride, rocailleux et ingrat, et qui ont conservé, non-seulement le nom de leurs ancêtres — car celui de Maragatos n'est qu'une légère altération de celui de Malagoutos -, mais encore leurs coutumes et leur habillement, lequel dissère fort peu de celui que les Berbers d'Afrique portent encore aujourd'hui. A l'exception d'une petite mèche de cheveux qu'ils laissent croître sur le derrière de la tête, ils ont la tête rasée, de même que l'avaient leurs ancêtres du VIIIe siècle alors qu'ils eurent embrassé les doctrines des non-conformistes et qu'ils se furent soulevés contre les Arabes soi-disant orthodoxes. Chez cette singulière et remarquable population d'arrieros (muletiers) tout porte le cachet d'une origine étrangère, et bien qu'elle ait oublié la langue de ses aïeux, elle ne parle pas encore couramment l'espagnol; elle a la prononciation si dure, si lente et si embarrassée, qu'en entendant parler un Maragato, on croirait entendre un paysan allemand ou anglais qui essaie de s'exprimer en castillan.

## HI.

SUR LES GUERRES QU'ALPHONSE II EUT A SOUTENIR CONTRE LES SULTANS HICHAM I et HACAM I et.

Les chroniqueurs musulmans Ibn-Adhàrî, Nowairî et Ibn-Khaldoun (dans son chapitre sur les Omaiyades d'Espagne) donnent sur ces guerres des particularités qu'il sera utile de faire connaître; mais je suis obligé d'entrer auparavant dans quelques détails sur l'histoire des Asturies à cette époque, laquelle est fort obscure et qu'il faut en quelque sorte deviner.

Après la mort de Silon, qui ne laissa pas d'enfants, sa veuve Adosinde, au lieu de prendre le voile comme la veuve d'un roi devait le faire en vertu d'une ancienne coutume à laquelle un décret rendu par un concile avait donné force de loi 1, tâcha de conserver le pouvoir en faisant proclamer roi son neveu Alphonse, deuxième du nom, qui sortait à peine de l'enfance et sous le nom duquel elle comptait régner elle-même.

<sup>1)</sup> Voyez Florez, Reynas, t. I, p. 53, et le tit. 5 du 13° concile de Tolède.

Mais ses espérances furent déçues. Un grand nombre de magnats et d'évêques voulurent donner la couronne à Maurecat. C'était un demi-frère d'Adosinde, qu'Alphonse Ier avait eu d'une femme de condition serve. Maurecat l'emporta. Il contraignit son compétiteur à aller chercher un asile dans l'Alava chez la famille de sa mère, et Adosinde, mal gré qu'elle en eût, fut obligée d'aller prendre le voile dans le cloître de saint Jean à Pravia (26 novembre 785), où reposait son mari qui l'avait fondé.

Alphonse ne revint dans les Asturies qu'après la mort de Maurecat. Il fut proclamé roi pour la seconde fois, en octobre 789 ³; mais il n'avait pas encore régné deux ans, que plusieurs grands se soulevèrent contre lui, on ne sait pour quelle raison ou sous quel prétexte, et proclamèrent roi un de ses parents, nommé Bermude, quoique ce fût un homme d'église, un diacre. Ils triomphèrent: Alphonse fut enfermé dans un cloître ⁴, et Bermude régna à sa place.

Quoiqu'il fût pieux, clément et magnanime, au dire des chroniqueurs, le ci-devant diacre était un mauvais capitaine, et malheureusement pour lui, il com-

<sup>1)</sup> Voyez la lettre d'Étérius et de Béatus à Élipand, dont Florez (Esp. sagr., t. V, p. 359) cite un fragment, et Risco, Esp. sagr., t. XXXVII, p. 124.

<sup>2)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XXXVII, p. 117, 118, et Sébastien, c. 18.

<sup>3)</sup> Voyez cette note dans l'Appendice, nº V.

<sup>4)</sup> Chron. Albeld., c. 58.

menca à régner justement à l'époque où les Arabes. qui jusque-là avaient à peu près laissé les Asturiens en repos, se mirent à les attaquer vigoureusement. Le vertueux Hichâm Ier, qui comptait la guerre sainte parmi ses devoirs les plus sacrés, occupait alors le trône de Cordoue. Bien décidé à ne laisser aux Asturiens ni paix ni trêve, il envoya contre eux, dans l'année 791, deux armées, dont l'une, commandée par le vieux client omaiyade Abou-Othmân, devait attaquer l'Alava et la Castille, tandis que l'autre, sous les ordres de Yousof ibn-Bokht, devait agir sur la frontière occidentale du royaume de Bermude. Ces deux généraux remportèrent de grands avantages; Abou-Othmân battit complétement les chrétiens et coupa neuf mille têtes; Yousof livra bataille à Bermude lui-même, le mit en déroute, pilla son camp et coupa la tête à dix mille chrétiens 1.

Pendant que Bermude se laissait battre, Alphonse fut tiré de prison par quelques-uns de ses partisans, et alors Bermude, qui avait été à même de se convaincre qu'il ne possédait pas les talents militaires exigés par les circonstances, se souvint tout à coup qu'il ne pouvait être roi puisqu'il avait reçu les ordres <sup>2</sup>. Il abdiqua donc en faveur de celui qu'il

Ibn-Adhârî, t. II, p. 65 (cet auteur raconte ces événements sous l'année 792); Ibn-Khaldoun (dans l'Appendice, n° VI). Voyez aussi Nowairî, p. 446.

<sup>2)</sup> Reminiscens ordinem sibi impositum diaconi. Sebastien, c. 20.

avait chassé du trône, et pendant le reste de ses jours, il vécut en parfaite intelligence avec lui 1.

Alphonse II eut bientôt à se défendre contre les Arabes. Dans l'année 794, Hichâm envoya contre lui deux armées, dont l'une devait attaquer l'Alava et la Castille, et l'autre la frontière de l'ouest, car afin d'obliger l'ennemi à diviser ses forces, Hichâm le faisait attaquer ordinairement de deux côtés à la fois. Ces deux armées étaient commandées par deux frères, Abd-al-carîm et Abdalmelic, fils d'Abd-al-wâhid ibn-Moghith. Abd-al-carîm ne fit qu'une razzia; mais son frère s'empara de la capitale d'Alphonse, qu'il détruisit après l'avoir pillée. Toutefois son armée fut malheureuse pendant sa retraite; ses guides s'étant égarés, elle erra à l'aventure dans les montagnes et perdit beaucoup d'armes, de montures et de soldats 2.

Voilà de quelle manière les historiens musulmans racontent cette campagne, et quoiqu'ils ne nient pas qu'elle eût une funeste issue, ils n'avouent pas tout cependant, car les chroniqueurs chrétiens nous apprennent que, pendant sa retraite, l'armée musulmane fut attaquée et battue par Alphonse à un endroit qui, à cause des boues dont il était ordinairement rempli, portait le nom de Lutos ou Lutis, et ils ajoutent que

<sup>1)</sup> Sébastien, c. 20; Chron. Albeld., c. 57.

Nowairi, dans l'Appendice, nº VI. Voyez aussi Ibn-Khaldoun, sous l'année 178.

le général ennemi fut tué dans ce combat 1. D'après une tradition qui s'est conservée dans les Asturies, Lutos était situé près de la Narcea, entre Tineo et Cangas (de Tineo). Aujourd'hui encore on appelle cet endroit Llamas del Mouro, le bourbier du Maure, et dans le voisinage il y a un champ qui s'appelle campo de la matanza (le champ du massacre) 2. Au reste, si les historiens cordouans s'efforcent de déguiser la perte qu'essuya l'armée musulmane, le chroniqueur chrétien Sébastien de Salamanque l'exagère sans doute quand il la porte à environ soixante-dix mille hommes, et il faut remarquer aussi que les annalistes latins passent prudemment sous silence la prise de la capitale d'Alphonse.

Quelle était cette capitale? Ce n'était ni Cangas d'Onis, ni Pravia, car bien que les rois asturiens aient résidé tour à tour dans l'une et dans l'autre de ces deux villes, rien n'indique que l'une d'elles ait jamais été prise par les musulmans après que Pélage les eut chassés des Asturies. Je crois qu'il s'agit d'Oviédo. Cette ville avait été fondée par des moines et par le roi Froïla Iet. Dans l'année 761, le terrain, alors inculte, qu'elle couvre à présent, avait

<sup>1)</sup> Sébastien, c. 21; Chron. Albeld., c. 58. Sébastien appelle le général arabe Mokehit. Moghith étant, comme on l'a vu, le nom du grand-père du général, celui-ci portait le nom d'Ibn-Moghith c'était, pour ainsi dire, son nom de famille.

<sup>2)</sup> Voyez Carvallo, cité par Risco, Esp. sagr., t. XXXVII, p. 136.

attiré l'attention du prêtre Maxime. L'air y était sain, et la terre, pour devenir fertile, ne demandait qu'un peu de culture. Frappé de ces avantages, Maxime se mit à défricher le sol, et secondé par des moines, par son oncle l'abbé Fromistan, et par ses serfs, il bâtit sur la montagne une église et un couvent 1. Puis le roi Froïla, qui, dès l'origine, avait pris un vif intérêt à cette entreprise, plaça des serfs sur d'autres terres encore incultes 2, et fit bâtir l'église dite du Sauveur, dans laquelle il fit placer douze autels, consacrés aux douze apôtres 3. Oviédo semble avoir été sa résidence ordinaire, et c'est là que lui naquit son fils Alphonse, comme ce dernier l'atteste lui-même quand il dit dans une donation qu'il fit à l'église du Sauveur 4: «C'est sur ce sol que je suis né, c'est dans ce temple que j'ai été régénéré dans les eaux du baptême.» Par son testament, Froïla dota richement l'église qu'il avait bâtie 5, et c'est là qu'il fut enterré avec son épouse 6. Aucun de ses successeurs immédiats, qui appartenaient à

<sup>1)</sup> Voyez le testament des moines, de l'année 781, dans l'Esp. sagr., t. XXXVII, p. 309-311.

Pobló á Oviedo, dit l'ancien traducteur de la chronique de Rodrigue de Tolède (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 109).

Voyez l'inscription qu'Alphonse II fit placer dans l'église du Sauveur (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 140).

<sup>4)</sup> Esp. sagr., t. XXXVII, p. 313.

<sup>5)</sup> Voyez la charte d'Alphonse, Esp. sagr., t. XXXVII, p. 313.

<sup>6)</sup> Sébastien, c. 16.

d'autres branches de la famille royale, ne semble avoir résidé à Oviédo; il est même certain que Silon et Maurecat résidaient à Pravia, où ils furent aussi enterrés 1; mais tout porte à croire qu'Alphonse, aussitôt qu'il eut pris possession de la royauté, établit sa résidence dans la ville où il était né et pour laquelle il avait une grande prédilection. Ce fut elle que les Arabes prirent et détruisirent en 794, et quoique les chroniqueurs chrétiens gardent le silence à cet égard, le fait est mis hors de doute par le témoignage d'Alphonse lui-même, car dans une inscription qu'il sit placer dans l'église du Sauveur, il dit qu'il a rebâti cette église après qu'elle eut été couverte d'ordures et en partie détruite par les païens 3. C'est ce qui s'accorde à merveille avec le témoignage de Nowairî, qui remarque expressément que l'armée d'Ibn-Moghîth détruisit les églises de la résidence du roi 3.

<sup>1)</sup> Voyez Chron. Albeld., c. 55; Sébastien, c. 18, 19.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XXXVII, p. 140.

<sup>3)</sup> Ne connaissant pas le texte de Nowairî, Risco (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 193) a pensé que l'inscription d'Alphonse se rapporte à l'expédition des Berbers, des Maragatos, dont il est question dans les actes du concile d'Oviédo et qui ent lieu sous le règne de Maurecat. Cette opinion est facile à réfuter. D'abord quelques-uns seulement de ces agresseurs étaient musulmans; les autres étaient chrétiens, ils l'étaient du moins assez pour ne pas profaner ou détruire une église. Ensuite il ne résulte nullement des actes du concile que les Maragatos se soient emparés d'Oviédo; la ville courut sans doute un grand péril (gladius furoris imminebat Oveto), mais

Pour réparer l'échec qu'il venait d'éprouver, Hicham envoya, dans l'année suivante (795), une armée fort nombreuse contre les Asturies. Abd-al-carîm, qui avait à venger la mort de son frère, la commandait 1. Tout semblait annoncer que les Arabes allaient prendre une éclatante revanche, et comme Alphonse ne se sentait pas assez fort pour leur résister, il appela à son secours les Basques et les Aquitains. L'Aquitaine, comme on sait, était alors un royaume à part, que Charlemagne avait donné à son fils Louis (le Débonnaire), et comme dans ce temps-là les Francs étaient aussi en guerre avec Hichâm, il existait entre eux et les Asturiens une étroite alliance. Alphonse considérait le puissant Charlemagne comme son protecteur naturel, et dans les lettres qu'il lui adressait, il se nommait son client 2.

Quand ses alliés furent arrivés, Alphonse échelonna ses soldats dans les montagnes qui s'étendent depuis la Sierra Covadonga jusqu'à la baie qui sépare les Asturies de la Galice, après avoir ordonné aux habitants des plaines d'aller se mettre en sûreté sur les hautes montagnes de la côte. Il semble avoir

avant que les Maragatos eussent pu la prendre, Maurecat les avait déjà battus à quelque distance de la ville.

Nowairî et Ibn-Khaldoun se trompent en nommant Abdalmelie au lieu d'Abd-al-carîm. Ibn-Adhârî, dont le récit est plus circonstancié et plus exact, n'est pas tombé dans cette erreur.

<sup>2)</sup> Voyez Einhard, Vita Karoli Magni, c. 16.

voulu attirer les envahisseurs dans l'intérieur du pays pour ne les attaquer qu'au moment où ils s'engageraient dans les ravins. Mais il avait affaire à un général circonspect. Abd-al-carîm, qui avait été informé, peut-être par les Maragatos, des dispositions de l'ennemi, eut la précaution, quand il quitta Astorga, de faire éclairer sa marche par une avantgarde de quatre mille cavaliers, sous les ordres de Faradj ibn-Kinâna. Ce général se heurta bientôt contre un corps de chrétiens qui, à ce qu'il paraît, étaient à l'entrée d'un défilé. Il les attaqua et les mit en fuite. Dans cette rencontre les musulmans avaient fait beaucoup de prisonniers; mais le général en chef, qui ne voulait pas les faire garder de peur qu'ils n'entravassent sa marche, eut la barbarie d'ordonner qu'on les massacrât tous. Puis il fit courir le pays par ses cavaliers, qui ravagèrent les champs et brùlèrent les hameaux.

Les musulmans arrivèrent ensuite, à une rivière, la Narcea ou la Trubia <sup>1</sup>, où ils trouvèrent Gondemar <sup>2</sup> et trois mille-cavaliers, qui voulaient leur bar-

Le man. d'Ibn-Adhârî porte شيخ.
 C'est une faute, mais on pourrait lire aussi bien زثية que طربية.

<sup>2)</sup> Chez Ibn-Adharî ce nom est səəəi; mais comme un tel nom n'existe pas, que je sache, je lis səəəi Gondemaro. Dans une charte d'Alphonse II, de l'année 812 (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 315), on trouve parmi les noms des témoins celui de Gondemarus; c'est peut-être le même.

rer le passage. Ils les attaquèrent, en tuèrent un grand nombre, mirent les autres en déroute et firent prisonnier Gondemar lui-même (18 septembre 795).

Poursuivant sa marche victorieuse, Abd-al-carîm arriva près d'une montagne sur laquelle était Alphonse avec le gros de ses troupes. Le roi n'attendit pas l'ennemi; il se jeta d'abord dans une forteresse qu'il avait bâtie sur le Nalon 1, au sud d'Oviédo, puis dans une autre «qui était sa résidence ordinaire», comme dit un chroniqueur arabe, c'est-à-dire, dans Oviédo. Le général arabe fut donc à même d'occuper, sans coup férir, la forteresse située sur le Nalon. Il y trouva des provisions considérables et quantité d'objets précieux, qu'Alphonse n'avait pas eu le temps d'emporter. Le jour suivant il donna à Faradj l'ordre d'aller attaquer Oviédo avec un corps de dix mille cavaliers, et comme la réparation des murailles de cette ville n'était pas encore suffisamment avancée pour qu'elle fût à l'abri d'un coup de main, Alphonse l'abandonna aux ennemis, qui y trouvèrent un riche butin.

Les musulmans ne semblent pas avoir pénétré plus loin dans les Asturies. Ils croyaient sans doute pouvoir se contenter des brillants avantages qu'ils avaient obtenus. On était d'ailleurs aux approches de l'hiver, et l'hiver, dans ce temps-là, mettait fin à chaque cam-

<sup>1)</sup> Chez Ibn-Adharî il faut lire نلون au lieu de بلون.

pagne. Ce qui peut avoir contribué aussi à la décision que prirent les musulmans de ne pas continuer leur marche vers le nord, c'est que, dans une autre partie du pays, une de leurs divisions avait éprouvé un rude échec. Abd-al-carîm opéra donc sa retraite, pendant laquelle il ne semble pas avoir été inquiété par les chrétiens <sup>1</sup>.

Quelque légitime intérêt qu'inspirent ces montagnards, qui défendaient vaillamment leur indépendance contre les forces infiniment supérieures du sultan de Cordoue, il est cependant permis de douter qu'à la longue leur courage eût suffi pour résister à l'énergique Hichâm Ier. Dans le court espace de cinq ans, leur pays avait été envahi trois fois; deux fois leur capitale avait été prise et pillée, et dans la dernière campagne ils avaient essuyé des pertes énormes, nonobstant le secours que les Aquitains et les Basques leur avaient prêté. Heureusement pour eux, Hichâm ne survécut que peu de mois à la brillante campagne d'Abd-Son fils Hacam Ier, qui lui succéda, avait bien le désir de marcher sur les traces de son père; aussi envoya-t-il Abd-al-carîm en Galice au commencement de son règne (en 796) 2; mais bientôt après il eut à se défendre contre ses deux oncles qui lui disputaient la couronne et qui avaient conclu une al-

Ibn-Adhârî, t. II, p. 66, 67; Nowairî, dans l'Appendice, nº VI. Voyez aussi Ibn-Khaldoun, sous l'année 179.

<sup>2)</sup> Ibn-Adhârî , t. II , p. 70 , 71 ; Nowairî ; Ibn-Khaldoun.

liance avec le formidable Charlemagne. Alphonse entra aussi dans cette coalition: l'occasion de prendre sa revanche était trop belle pour qu'il la laissât échapper. Et il se vengea avec éclat: après avoir traversé avec son armée le vaste pays inculte qui séparait les frontières musulmanes des siennes, il attaqua Lisbonne, prit cette ville et la livra au pillage. La manière dont il informa Charlemagne de son triomphe fut assez caractéristique: il lui fit offrir par deux magnats sept musulmans de distinction, avec leurs armes et leurs mulets <sup>1</sup>.

Plus tard, Hacam fut en état de reprendre l'offensive. Les chroniqueurs chrétiens parlent de la campagne qui eut lieu dans l'année 816, et Sébastien (c. 22) dit à ce sujet: «Dans la trentième année du règne d'Alphonse, deux armées musulmanes marchèrent contre la Galice; l'une était commandée par Alhabbez, l'autre par Melih; ces deux généraux étaient Coraichites. Les deux armées entrèrent hardiment dans le pays, mais elles payèrent cher leur audace, car l'une périt dans un endroit appelé Naharon, l'autre dans la rivière d'Anceo. » Comme Sébastien place cette campagne dans la trentième année du règne d'Alphonse, on a cru qu'elle eut lieu en 820; mais les historiens arabes, Ibn-Adhârî (t. II, p. 76, 77), Nowairî et Ibn-Khaldoun, en parlent tous sous l'an-

<sup>1)</sup> Einhardi Annal. ad ann. 798; Poëta Saxo.

née 200 de l'Hégire, 816 de J. C. Je me bornerai à traduire ici le récit d'Ibn-Adhârî, parce qu'il est le plus détaillé. « Dans l'année 200, dit ce chroniqueur, Hacam donna l'ordre à son vizir Abd-al-carîm ibn-Moghith d'aller attaquer le pays des polythéistes. vizir pénétra jusqu'au cœur du pays; il détruisit les vivres, coupa les blés et ruina les maisons et les châteaux, jusqu'à ce qu'il eût ravagé tous les villages du Wâdî-Aron. Le roi (que Dieu le maudisse!) avant alors appelé ses sujets aux armes, les chrétiens arrivèrent de tous côtés et s'établirent sur la rivière d'Aron (nahr Aron), vis-à-vis des musulmans. lendemain, Abd-al-carîm et ses soldats voulurent passer la rivière à gué; mais les mécréants s'y opposèrent et les combattirent partout où la rivière était guéable. Les musulmans se conduisirent en hommes qui voulaient mériter le ciel; mais ils furent repoussés, et les mécréants réussirent à traverser la rivière. Alors les musulmans les attaquèrent vigoureusement, les refoulèrent dans les défilés, et, les faisant reculer vers des lieux où l'on ne pouvait passer, ils en tuèrent une quantité innombrable à coups de lance et d'épée. Cependant la plupart périrent dans la rivière 1, où l'un nova l'autre. Après avoir combattu à la lance et à l'épée, l'on se jeta des pierres. combat fini, l'on fit sentinelle auprès des endroits

مبالوادي je crois devoir lire, بالردى

guéables, et l'on s'y retrancha derrière des palissades et des fossés.» (Nowairî et Ibn-Khaldoun ajoutent que les deux armées restèrent treize jours en présence, et qu'elles se combattirent journellement). « Ensuite les pluies commencèrent; les mécréants n'avaient plus de vivres et les musulmans en manquaient aussi. Abdal-carîm opéra donc sa retraite, et le huitième de Dhou-'l-cada (8 juin 816) il rentra victorieux dans la capitale.»

Ce récit assez circonstancié démontre que les Asturiens ne remportèrent pas, sur les bords du Naharon, des avantages aussi brillants que Sébastien voudrait le faire croire. Peut-être furent-ils plus heureux en combattant, sur les bords de l'Anceo, contre l'autre armée. Les chroniqueurs musulmans se taisent à cet égard, et ce silence est significatif.

## IV.

#### MAHMOUD DE MÉRIDA.

Sébastien et la chronique d'Albelda donnent sur ce personnage les détails suivants: — Mahmoud était un habitant de Mérida, qui, après avoir été longtemps en guerre contre son souverain, Abdérame II, fut enfin obligé de prendre la fuite. Il vint alors chercher un asile auprès d'Alphonse II. Ce roi le prit sous sa protection et pendant sept années tout alla bien; mais dans la huitième, Mahmoud se mit à piller ses voisins à la tête d'une bande de musulmans, et s'empara du château de Sainte-Christine. Alphonse étant venu l'y assiéger, Mahmoud perdit la vie au premier assaut. Le château fut pris, et les Sarrasins qui s'y trouvaient furent passés au fil de l'épée.

Nowairî et Ibn-Khaldoun racontent à peu près la même chose, mais ils donnent des renseignements plus précis sur ce Mahmoud. Son père s'appelait Abd-al-djabbâr, et peut-être appartenait-il à une famille de renégats; cependant je n'oserais rien affirmer à cet égard, car dans les fréquentes révoltes de Mérida, sur lesquelles nous n'avons que des données insuffisantes, le premier rôle semble avoir appartenu aux Berbers plutôt qu'aux renégats. Quoi qu'il en soit, voici ce que racontent les deux chroniqueurs musulmans nommés plus haut:

Les habitants de Mérida s'étant révoltés et ayant tué leur gouverneur, le sultan Abdérame II envoya contre eux une armée en 828. Ils se soumirent alors et consentirent à donner des otages; mais quand on voulut détruire leurs murailles, ils reprirent les armes, chassèrent les troupes du sultan et réussirent à se maintenir indépendants jusqu'en 833, que leur ville fut prise. Ce fut à cette occasion que Mahmoud s'expatria. Accompagné de ses concitoyens les plus turbulents, qui l'avaient reconnu pour leur chef, il s'établit d'abord à Monte-Salud; mais en 835, lorsque

l'armée du sultan se fut mise en marche contre lui, il s'achemina vers la Galice et défit coup sur coup trois corps que le sultan avait envoyés à sa poursuite. Arrivé sur le territoire chrétien, «il s'empara d'une forteresse; mais quand il l'eut possédée cinq ans et trois mois, il fut assiégé par Alphonse. Sa forteresse fut prise; lui-même et ses soldats furent tués. Ceci arriva dans le mois de Redjeb de l'année 225 (mai 840).»

Il est aussi question de ce Mahmoud dans une charte de Lugo, publiée dans l'España sagrada, t. XL, appendice XV; mais l'authenticité de ce document me paraît fort contestable.

V.

#### PRISE DE LÉON EN 846.

Selon Sébastien (c. 25) et l'auteur de la chronique d'Albelda (c. 60), la ville de Léon ne fut repeuplée que sous le règne d'Ordoño I<sup>er</sup> (850-866); une autre chronique donne même la date précise, à savoir l'année 856 <sup>1</sup>; cependant on lit dans une charte que déjà sous le règne de Ramire I<sup>er</sup> (842—850), cette ville était entourée de murailles et qu'il y avait des cloîtres et des églises <sup>2</sup>.

<sup>1)</sup> Voir Risco, Historia de Leon, t. 1, p. 10.

<sup>2)</sup> Voir Esp. sagr., t. XXXIV, p. 127; Risco, Hist. de Leon, loco laud.

La contradiction entre ces deux témoignages, qui a fort embarrassé les historiens de Léon, n'est qu'apparente. Les historiens musulmans nous apprennent ceci: Dans l'année 846, la ville de Léon fut assiégée par Mohammed, l'héritier présomptif du trône. Réduits à l'extrémité, les assiégés sortirent de la ville pendant la nuit, et allèrent se mettre en sùreté dans les bois et dans les montagnes. Les musulmans pillèrent alors la ville et y mirent le feu; ils voulurent aussi en détruire les murailles, mais comme celles-ci avaient dix-sept coudées d'épaisseur, elles résistèrent à tous leurs efforts 1. — On voit donc que la ville était habitée du temps de Ramire Ier, mais que, prise et brûlée par les Arabes en 846, elle dut être repeuplée dix années plus tard par Ordoño Ier. Peut-être avait-elle déjà été repeuplée par Alphonse Ier, comme l'assure Rodrigue de Tolède; mais j'avoue que quand il s'agit d'une époque aussi reculée, je ne puis pas accorder beaucoup de confiance à un chroniqueur du XIIIº siècle.

# VI.

# ALPHONSE IV ET SANCHO.

Dans les chartes des années 927, 928 et 929, on trouve souvent nommé un certain Sancho, fils d'Or-

<sup>1)</sup> Ibn-Adhari, t. II, p. 91; Nowairi; Ibn-Khaldoun.

dono II. Il y porte le titre de roi; il y dit lui-même qu'il a été couronné à Saint-Jacques-de-Compostelle, et, dans un titre de l'année 997 1, Bermude II le compte parmi ses prédécesseurs. Cependant ce Sancho, on l'assure du moins, ne se trouve pas nommé dans les anciennes listes des rois de Léon, et Sampiro, le seul chroniqueur original que nous possédons sur cette époque, les autres s'étant bornés à le copier, ne le compte pas non plus parmi les rois de Léon. Il ne le nomme même pas: arrivé au règne d'Alphonse IV, il dit seulement qu'après la mort de Froila II (925), son neveu, Alphonse, fils d'Ordoño II, lui succéda, et que plus tard cet Alphonse se fit moine, après avoir abdiqué en faveur de son frère Ramire (II). Les savants espagnols ont conclu de là que Sancho n'a jamais régné à Léon; mais trouvant cependant dans les chartes qu'il portait le titre de roi, ils ont pris le parti d'en faire un roi de Galice. Telle est, par exemple, l'opinion de Florez, qui, dans l'España sagrada (t. XIX, p. 119-135), a écrit une fort ample dissertation sur ce Sancho. Cette dissertation, dont Florez, à en juger par ses propres expressions (voyez p. 119, 122, 129), n'était pas satisfait luimême, renferme, indépendamment de la question principale, plusieurs erreurs assez graves. Ainsi, ayant à expliquer pourquoi Sancho nomme, dans une

<sup>1)</sup> Apud Yépès, t. V, fol. 438 v.

charte, l'année 927 la première de son règne, Florez dit, en s'appuyant sur l'autorité de Rodrigue de Tolède, qu'Alphonse IV abdiqua dans la seconde année de son règne, c'est-à-dire en 926, et qu'alors Ramire II lui succéda dans le royaume de Léon, et Sancho dans celui de Galice. Cette explication est inadmissible. Le continuateur de Florez, Risco 1, a prouvé au moyen des chartes qu'Alphonse n'abdiqua pas avant l'année 931. Un chroniqueur cordouan contemporain, Arîb (t. II, p, 205), dit formellement qu'Alphonse abdiqua dans cette année-là, et à son témoignage on peut joindre celui d'Ibn-Haiyân cité par Ibn-Khaldoun (plus haut, p. 104). Quant à la question principale, les méprises de Florez sont fort excusables. Ce savant ne pouvait consulter que les chartes latines, et celles-ci ne suffisent pas pour résoudre la difficulté. Ex Oriente lux! Un fragment précieux d'Ibn-Haivân, qu'Ibn-Khaldoun nous a conservé dans son chapitre sur Abdérame III, nous fournira des renseignements précis sur Sancho Ordonez; il montrera que ce Sancho a été roi, non-seulement de Galice, mais encore de Léon. Voici les propres paroles de l'historien cordouan 2:

«Ibn-Haiyân dit: Après la mort de Froïla (II), fils [lisez frère] d'Ordoño (II), arrivée en 313 (925), son

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, p. 241.

<sup>2)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, nº VII.

frère [lisez: son neveu; Alphonse était fils d'Ordoño II]. Alphonse (IV), monta sur le trône; mais son frère Sancho le lui disputa et se rendit maître de Léon, une des villes principales du royaume. Alphonse eut pour alliés son neveu [lisez: son cousin germain]. Alphonse, fils de Froïla (II), et son beau-père, Sancho, fils de Garcia, le roi des Basques 1. Ils marchèrent ensemble pour aller combattre Sancho; mais ils furent mis en déroute et se séparèrent. Ensuite. s'étant réunis pour la seconde fois, ils déposèrent Sancho et le chassèrent de la ville de Léon. prit la fuite vers l'extrémité de la Galice 2. Il préposa son frère Ramire, fils d'Ordoño (II), sur la partie occidentale de son royaume, de sorte que ce dernier régna sur la province qui a Coïmbre pour ville fron-Quelque temps après, Sancho mourut sans laisser de posterité, »

Ce texte prouve que Sancho Ordoñez a régné, nonseulement sur la Galice, mais aussi sur Léon; il nous apprend en outre qu'après la mort de Froïla il y eut une guerre civile, et c'est ce qu'on ignorait.

Examinons à présent s'il est vrai que Sancho Ordo-

<sup>1)</sup> L'épouse d'Alphonse IV, qui s'appelait Onneca, était en effet la fille de Sancho de Navarre; voyez le manuscrit de Meyá, §. 15. Le nom de cette reine se trouve dans les priviléges; voyez Esp. sagr., t. XXXIV, p. 239. L'interpolateur de Sampiro lui donne à tort le nom de Chimène.

<sup>2)</sup> C'est-à-dire, vers la Galice proprement dite.

nez ne se trouve nommé dans aucune liste des rois de Léon, comme les savants espagnols l'ont toujours assuré. Consultons celle qui se trouve dans la collection d'anciens documents connue sous le nom de Chronicon Albeldense (c. 47, 48). On y trouve ces paroles, que je copie en y joignant la note de l'éditeur:

Deinde Ordonius.

Deinde frater eius Froïla.

Post filius eius Adefonsus.

Deinde Sancius filius Ordonii.

Duo hi versus redundant.

Deinde Adesonsus, qui dedit Regnum suum et convertit ad Deum.

L'éditeur s'est trompé: il n'y a rien de trop dans ce passage, et les rois de Léon s'y trouvent nommés dans le même ordre que chez Ibn-Haiyân. L'auteur a voulu dire:

Ordoño II.

Froïla II, son frère.

Alphonse IV, son fils (d'Ordoño II).

Sancho Ordonez.

Alphonse IV pour la seconde fois, lequel abdiqua et se fit moine.

Ces points établis, nous tâcherons, avec l'aide des chartes, d'indiquer les dates auxquelles il faut fixer les faits rapportés par Ibn-Haiyân, et d'expliquer cette période de l'histoire de Léon.

Au Xº siècle, la couronne était encore élective chez les Léonais, comme elle l'avait été chez les Visi-

goths; mais depuis longtemps les électeurs, c'est-à-dire les magnats, les évêques, les abbés et les comtes 1, usaient si rarement de leur droit, que l'élection n'était plus guère qu'une formalité: quand le trône était devenu vacant, les électeurs se bornaient à saluer roi celui qui l'était déjà en vertu de sa naissance. pendant, quoiqu'il y eût une tendance très-marquée vers l'hérédité de la couronne, cette hérédité n'avait pas encore été formellement reconnue. On était dans une période de transition : la couronne, héréditaire de fait, ne l'était pas encore de droit. Cette situation était pleine de dangers, et tôt ou tard elle devait faire naître des guerres civiles. L'ordre de succession n'ayant pas été réglé par une loi, tous les membres de la famille royale pouvaient prétendre à la couronne. Après la mort d'Alphonse III, les choses s'étaient encore arrangées à l'amiable. Les trois fils de ce monarque s'étaient partagé ses états: Garcia avait eu Léon, Ordoño la Galice, Froïla les Asturies, et chacun des trois frères avait pris le titre de roi, mais sans que la monarchie eût été démembrée: le roi de Léon était le seul souverain: ceux de Galice et des Asturies n'étaient que des gouverneurs 2. Les trois frères semblent avoir arrêté entre eux, probablement avec l'approbation des électeurs, que si Garcia venait à mourir, Ordoño lui

<sup>1)</sup> Voir Mon. Sil., c. 44.

<sup>2)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XIX, p. 124, et t. XXXVII, p. 269.

succèderait à Léon, et qu'Ordono mort, il aurait Froila pour successeur. Il est certain du moins que les choses se passèrent de cette manière: Garcia (910-914) eut pour successeur à Léon son frère Ordoño II (914-924), et Froïla II (924-925) succéda à ce dernier. Mais qui succéderait maintenant à Froïla? Ce roi avait laissé trois fils: Alphonse, Ordoño et Ramire; toutefois personne ne semble avoir eu l'idée de donner la couronne à l'un d'entre eux; tout le monde semble avoir été d'opinion qu'il fallait la donner à un prince de la branche aînée, à un fils d'Ordoño II. Ces fils étaient au nombre de trois: c'étaient Sancho, Alphonse (IV) et Ramire (II). Sancho était bien certainement l'aîné, car dans les chartes données par son père il signe toujours avant Alphonse 1, et l'on sait que dans les chartes les princes signaient constamment dans l'ordre de leur naissance. Si la couronne eût donc été héréditaire, Sancho seul y eût eu des droits; mais elle ne l'était pas, rien n'avait été réglé à cet égard, et Alphonse, qui était le plus fort parce qu'il était soutenu par Sancho, le puissant roi de Navarre, dont il venait d'épouser la fille 2, et par son cousin

<sup>1)</sup> Voyez la charte de 919, publiée dans l'Esp. sagr., t. XXXIV, Escr. 12, celle de 920, citée par Moralès, t. III, fol. 197 v., celle de 921 que cite Risco, Esp. sagr., t. XXXVII, p. 269, 270, celle de 922, publiée dans l'Esp. sagr., t. XIV, p. 384, etc.

<sup>2)</sup> En janvier 924 Onneca n'était pas encore mariée, comme il résulte d'une charte qui se trouve dans l'Esp. sagr., t. XXXIII, p. 468.

germain, l'autre Alphonse, le fils aîné de Froïla II, l'emporta sur son frère et monta sur le trône. régna une année et quelques mois, car il existe des chartes dans lesquelles l'année 926 est nommée la seconde du règne d'Alphonse à Léon 1. Dans cet intervalle, Sancho, qui n'était pas homme à se laisser supplanter par son cadet et qui avait son frère Ramire pour allié, rassembla des troupes; puis, s'étant fait couronner à Saint-Jacques-de-Compostelle 2, il vint assiéger Léon, prit cette ville et enleva le trône à son frère. Ceci doit avoir eu lieu dans l'été ou dans l'automne de l'année 926, car dans une charte du 16 avril 927, Sancho nomme cette dernière année la première de son règne 3. Au reste, il semble avoir traité honorablement son frère et lui avoir donné une province à gouverner; ce qui me le fait croire, c'est que la charte que je viens de citer porte non-seulement la signature du roi Sancho, mais aussi celle du roi Alphonse. Ce dernier, il est à peine besoin de le dire, signe après son frère.

C'est en 928, je crois, qu'Alphonse tâcha de reconquérir la couronne. Ibn-Haiyân, il est vrai, dit qu'il eut pour auxiliaire Sancho de Navarre, et comme ce dernier mourut en 926, l'historien arabe semble vouloir donner à entendre que la levée de boucliers, faite

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, p. 235, 236.

<sup>2)</sup> Charte du 21 novembre 927, dans l'Esp. sagr., t. XIX, p. 360.

<sup>3)</sup> Esp. sagr., t. XVIII, p. 321.

par Alphonse, eut lieu avant l'année 926 ou dans cette année même; mais comme les chartes s'opposent à admettre une telle assertion, j'aime mieux croire qu'Ibn-Haiyân a nommé par erreur Sancho et qu'il aurait dù nommer son fils et successeur Garcia. Il est d'ailleurs fort invraisemblable que dans l'année 925 ou dans l'année suivante, les Navarrais aient porté leurs armes dans le royaume de Léon, car en 924 Abdérame III avait ravagé leur pays, sans en excepter la capitale, de la plus terrible manière, et, le sultan parti, ils devaient avoir trop à faire chez eux pour intervenir, les armes à la main, dans les différends de leurs voisins.

Voulant remonter sur le trône, Alphonse s'adressa donc à son beau-frère Garcia, roi de Navarre, et à l'autre Alphonse, le fils aîné de Froîla II. Tous les deux répondirent à son appel; mais la campagne des alliés fut malheureuse; ils furent battus et se séparèrent; l'expression dont se sert Ibn-Haiyân <sup>1</sup> semble même donner à entendre que la discorde se mit parmi eux. Plus tard, cependant, ils se réconcilièrent, après quoi ils marchèrent de nouveau contre Sancho, et, plus heureux cette fois, ils le chassèrent de la capitale. Une charte <sup>2</sup> nous apprend qu'en octobre 928 Alphonse régnait à Léon, et plusieurs autres privi-

افترقت كلمتهم (١

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, p. 238.

lèges démontrent qu'il resta sur le trône, au moins jusqu'au 1er mars 931 1.

Chassé de Léon, Sancho chercha et trouva un asile en Galice, et comme cette province semble lui avoir été fort dévouée, elle continua de le reconnaître pour son roi. C'est ce qui résulte d'une charte du 10 juin 929, dans laquelle Sancho est appelé, en fort mauvais latin: « serenissimus Rex Dús. Sancius, universe urbe Gallecie princeps 2. »

D'après Ibn-Haiyân, Sancho, quand il fut réduit à la Galice seule, préposa son frère Ramire sur la partie occidentale, ou plutôt méridionale, de son royaume, sur celle qui était la plus rapprochée du territoire musulman, c'est-à-dire sur la province qui porte aujourd'hui le nom de Beira. Un passage de Sampiro confirme indirectement cette assertion de l'historien arabe. Sampiro dit qu'Alphonse IV, lorsqu'il eut pris la résolution de se faire moine, «nuntios misit pro fratre suo Ranimiro in partes Visei 3, dicens qualiter vellet a Regno discedere et fratri suo tribuere.»

<sup>1)</sup> Voyez la charte publiée par Berganza, t. II, p. 378, Escr. 21.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XIX, p. 131.

<sup>3)</sup> L'édition de Florez porte Virci, et dans ce met on a cru reconnaître le comté du Bierzo ou Vierzo; mais on a oublié que le
Bierzo s'appelait au moyen âge, non pas Vircus ou Vircum, mais
Bergidum, Bercidum ou Berizum; voyez Esp. sagr., t. XVI, p. 31, 32.
D'après Florez lui-même, la leçon Visei, la seule bonne, se trouve
dans plusieurs man. de Sampiro. Je la trouve dans le man. de
Leyde, chez le moine de Silos, chez Lucas de Tuy et dans la Cronica general.

Or, Viseu était justement la capitale de la province dont Ramire était gouverneur; c'est là qu'avait aussi résidé son père Ordoño à l'époque où il n'était encore que gouverneur de Galice <sup>4</sup>.

La mort de Sancho doit avoir eu lieu dans le mois de juillet de l'année 929, comme Florez l'a déjà démontré en faisant remarquer que, selon la charte citée plus haut, Sancho vivait encore le 10 juin 929; qu'à partir de cette époque son nom ne se trouve plus dans les chartes, et que dans le mois d'août de cette même année 929, Alphonse doit avoir régné en Galice, puisqu'il conféra à cette époque le gouvernement d'une partie de cette province au comte Gutierre.

# VII.

# ALPHONSE IV ET RAMIRE II.

Après le passage que j'ai cité, lbn-Haiyân parle encore de la guerre qui éclata entre Alphonse IV et son frère Ramire II. Ce qu'il dit à ce sujet s'accorde en général avec le récit de Sampiro; mais comme il donne quelques détails de plus, je crois qu'on ne sera pas fâché de posséder aussi ce passage. Le voici 2:

« Alphonse (IV) régna sept ans; puis il se sit moi-

<sup>1)</sup> Voir Mon. Sil., c. 42 in fine.

<sup>2)</sup> Le texte dans l'Appendice, nº VIII.

ne 1, et son frère Ramire (II) régna à sa place. Mais dans la suite Alphonse renonça à la profession monacale, se souleva contre son frère Ramire et se rendit maître de la ville de Simancas. Comme on improuvait hautement ce qu'il avait fait, il rentra dans le cloître; mais il le quitta pour la seconde fois et s'empara de la ville de Léon. Ramire, qui était alors en route pour aller faire une razzia du côté de Zamora, retourna sur ses pas, assiègea Léon et prit cette ville de vive force, dans l'année 520 (952). Ayant jeté d'abord son frère en prison, il lui fit plus tard crever les yeux ainsi qu'à plusieurs de ses cousins germains 2 qu'il jugeait dangereux pour sa couronne.»

Si l'on compare ce récit avec celui de Sampiro (c. 21), on remarquera que, chez ce dernier, Alphonse ne quitte le cloître qu'une seule fois, tandis que chez Ibn-Haiyan il dépose le froc, le reprend et le quitte encore, et l'on verra en outre que Sampiro ne parle pas de Simancas.

Je ne vois nulle raison pour révoquer en doute le témoignage de l'historien cordouan, et il me semble

<sup>1)</sup> Dans l'année 931.

<sup>2)</sup> Au lieu de cousins germains, le texte dit frères. C'est une erreur; on sait par Sampiro que les princes auxquels Ramire fit crever les yeux, ainsi qu'à Alphonse IV, étaient les trois fils de Froïla II, Alphonse, Ordono et Ramire. Ce qu'il y a de singulier, c'est que, dans un autre passage (c. 26), Sampiro dit, comme Ibn-Haiyân: "Adephonsi Regis, qui orbatus fuerat oculis cum fratribus suis."

que son récit peut fort bien se concilier avec celui du chroniqueur chrétien. Je remarquerai donc seulement qu'Alphonse avait de bonnes raisons pour faire de Simancas Je théâtre de sa révolte. Voulant favoriser un de ses amis, il avait séparé cette ville du diocèse de Léon auquel elle appartenait, et l'avait érigée en évêché <sup>1</sup>. Il croyait donc sans doute pouvoir compter sur la reconnaissance du nouvel évêque.

# VIII.

#### LE MASSACRE DES MOINES DE CARDÈGNE.

Parmi les nombreux monastères castillans du moyen âge, il y en avait peu d'aussi renommés que celui de Saint-Pierre-de-Cardègne. Situé à deux lieues à l'est de Burgos, dans un pays froid, infertile et d'un aspect désolé, mais propre, par son isolement même, à servir de retraite aux âmes pieuses qui avaient renoncé aux vanités du monde pour vivre dans une pénitence continuelle, il se glorifiait de posséder les tombeaux du Cid, de son épouse Chimène et d'une foule de rois, de reines et d'autres personnages illustres; mais son principal titre à la vénération des fidèles, c'étaient ses deux cents martyrs, ses deux cents moi-

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, Escr. 20. L'évèché de Simaneas fur supprimé, en 974, par Elvire, alors régente du royaume.

nes massacrés en un seul jour, en une seule heure, par les barbares Sarrasins. Jusqu'à la fin du moyen âge, jusqu'à l'époque où Ferdinand et Isabelle arrachèrent aux mécréants le dernier asile qui leur restât sur la Péninsule espagnole, un miracle annuel perpétuait le souvenir de ces saints: à l'anniversaire de leur mort, les dalles qui couvraient leurs cadavres se teignaient de sang.

A quelle époque et par quelle armée ces moines ont-ils été massacrés? Il semble au premier abord qu'une ancienne inscription de Cardègne donne à cette question une réponse fort précise; mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'en réalité il n'en est pas ainsi. Cette inscription i est conçue en ces termes:

EBA DCCC. LXXII. IIII. F. VIII. IDUS AG. ADLISA EST KARADIGNA ET INTERFECTI SUNT IBI PER REGEM ZEPHAM CC. MONACHI DE GREGE DOMINI IN DIE 88. MARTTRUM IUSTI ET PASTORIS.

Il faut remarquer d'abord, comme Florez l'a déjà fait, que cette inscription (le seul document qui existe sur les martyrs, la notice dans la chronique espagnole de Cardègne 2 n'en étant qu'une traduction) renferme un contre-sens. Jamais un roi maure n'a porté

Elle se trouve chez Moralès, Opusculos, t. I, p. 28, chez Berganza, t. I, fol. 134, dans l'Esp. sagr., t. XXVII, p. 112, et ailleurs.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XXIII, p. 371.

le nom de Zepha; ce mot, que les chroniqueurs latins écrivent ordinairement azeipha, est le terme arabe insécrivent ordinairement azeipha, est le terme arabe de l'armée qui fait une telle expédition. L'auteur de l'inscription a donc pris par erreur un nom commun pour un nom propre. Mais ce qui est bien plus embarrassant, c'est la date, car dans l'année 834 le 6 août, jour des saints Just et Pasteur, ne tombait pas un mercredi, mais un jeudi. Cette observation a été faite depuis longtemps; mais une circonstance qu'on n'a pas encore remarquée et qui cependant mérite fort de l'être, c'est que dans l'année 834 (219 de l'Hégire) l'armée musulmane, loin de pénétrer en Castille, se borna à ravager le territoire de Tolède, cette ville s'étant révoltée contre le sultan 1.

Voyant que le jour de la semaine et celui du mois ne concordent pas, les savants espagnols ont tenté de résoudre cette difficulté de différentes manières. Il serait superflu de les énumérer toutes; qu'il suffise donc de dire que la plupart de ces savants, entre autres Berganza, Florez et le père Alphonse Chacon, qui a publié un opuscule sur les martyrs de Cardègne, sont d'avis que dans l'inscription le mot ère ne désigne pas l'ère de César, mais l'année de l'incarnation, attendu que dans l'année 872 le 6 août tombait réellement un mercredi. Je dois avouer que cette explica-

<sup>1)</sup> Voyez Ibn-Adhârî, t. II, p. 86.

tion me paraît inadmissible. Il est toujours fort hasardé, quand il s'agit d'un document ancien (et personne n'a révoqué en doute l'antiquité de l'inscription), de donner au mot *ère* un autre sens que celui qu'il a partout ailleurs; c'est un pis aller, rien de plus. Mais en outre, et j'insiste sur cette remarque, il n'y eut pas d'expédition, dans l'année 872 (258 de l'Hégire), soit contre la Castille, soit contre un pays chrétien quelconque 1.

A mon sens la difficulté doit être résolue d'une au-Comme la tradition conservée dans le tre manière. couvent plaçait le massacre, non pas dans le IXe, mais dans le Xe siècle 2, je crois que le graveur a fait une faute et que par mégarde il a onfis un C: au lieu d'en mettre trois, il aurait dù en mettre quatre. l'ère 972, c'est-à-dire dans l'année 934, le 6 août tombait un mercredi, et c'est dans cette année que nous trouvons l'armée musulmane dans le voisinage immédiat de Cardègne. Ibn-Khaldoun dit que dans l'année 322 de l'Hégire, 934 de J.C., Abdérame III, après avoir assiégé Ramire II dans la forteresse d'Osma, détruisit Burgos ainsi qu'un grand nombre de forteresses. A Burgos il n'était qu'à deux lieues de Cardègne, et ce couvent se trouvait précisément sur sa route puisqu'il venait du côté d'Osma. Nous en con-

<sup>1)</sup> Voyez Ibn-Adhari, t. II, p. 103.

<sup>2)</sup> Berganza, t. I, p. 136.

cluons que ce fut l'armée, la zépha, d'Abdérame III qui eut la cruauté d'égorger les pauvres moines. Le calife lui-même, nous nous en tenons convaincu, était trop humain pour commander un acte aussi barbare; mais son armée se composait en grande partie d'Africains, de Berbers, et ces soldats, aussi féroces qu'indisciplinés, se permettaient souvent des atrocités contre lesquelles le calife ne pouvait rien.

Je sais bien qu'on pourrait m'opposer que, d'après plusieurs savants espagnols, le cloître de Cardègne fut repeuplé, suivant l'expression consacrée, dans l'année 899, et que par conséquent le massacre doit avoir eu lieu avant cette époque. Mais une telle objection, si on la faisait, serait facile à réfuter. Le texte d'où l'on a conclu que Cardègne fut repeuplé en 899 et qui se trouve dans les annales de Compostelle, dit simplement: dans l'année 899 «fuit Cardeña populata.» Ces paroles signifient que le couvent fut fondé en 899 et que des moines vinrent s'y établir; aussi lisait-on dans un ancien livre de Cardègne, cité par Yépès (t. I, fol. 91, col. 2): «Ce cloître a été fondé (fundose) dans l'ère 937 » (année 899). Ainsi ce texte, loin d'être en contradiction avec ma manière de voir, lui sert au contraire d'appui: il prouve que l'époque à laquelle on a voulu fixer le massacre est antérieure à la fondation du cloître.

#### IX.

### BATAILLES DE SIMANCAS ET D'ALHANDEGA.

Au Xe siècle aucun lien n'attachait l'Espagne à l'Europe ou à l'Asie; ce pays était en quelque sorte isolé du reste de la terre. L'ancienne rupture entre les musulmans d'outre-mer et ceux d'Espagne était devenue plus complète encore, s'il était possible, depuis l'époque où Abdérame III avait changé son titre de sultan en celui de calife. D'un autre côté, la France, à partir de la mort de Charlemagne, l'allié d'Alphonse II, n'avait plus eu de rapports avec les Asturies, et comme les comtes de la Marche avaient profité de la faiblesse des Carlovingiens pour se rendre indépendants, le lien qui attachait cette province à la France s'était brisé pour toujours. Aussi ne se souciait-on ni en Occident, ni en Orient, de ce qui se passait dans ce coin du monde, où deux religions et deux races s'étaient violemment heurtées, et où elles se combattaient sans relâche depuis plus de deux siècles.

Une fois seulement, dans tout le cours du X° siècle, les Européens et les Asiatiques se laissèrent tirer de leur apathie: ce fut lorsque Ramire II eut battu la grande armée du puissant Abdérame III. Cette victoire fut si complète et si éclatante, qu'on en parla au fond de l'Allemagne aussi bien que dans les pays les plus reculés de l'Orient, mais avec des sensations bien

différentes. Ici l'on s'en réjouissait, ailleurs on s'en affligeait; les uns y voyaient un sûr garant du triomphe de la foi, les autres, une cause de sérieuses alarmes.

Et cependant il est fort difficile aujourd'hui de donner des renseignements précis sur la campagne de 939, autrefois si célèbre. Les chroniqueurs latins de l'Espagne sont extrêmement avares de détails, même quand il s'agit des victoires de leurs coreligionnaires, et les chroniqueurs arabes, qui en d'autres circonstances les complètent si souvent, sont cette fois plus laconiques encore. Un polygraphe de Bagdad est le seul écrivain musulman qui nous fournisse une relation un peu détaillée; quant aux chroniqueurs arabes-espagnols ou africains, ils passent le plus rapidement possible sur cette expédition désastreuse. auraient voulu effacer cette page de leurs annales; quelques-uns ont même tâché de le faire: ayant à parler de l'année 939, ils gardent un profond silence. Ibn-Adhârî, par exemple, dont la chronique est, à tout prendre, la plus complète parmi celles que nous possédons, ne dit absolument rien sur la campagne de 939. Il semble avoir pensé que l'honneur national commande de taire jusqu'au nom de certains champs de bataille.

Toutefois il ne faut pas s'imaginer que les chroniques arabes ne contiennent à ce sujet rien qui mérite d'être rapporté. Le peu qu'elles donnent est précieux et mérite certainement d'être connu. Nous ferons donc connaître les textes que nous avons pu recueillir, mais nous croyons utile de reproduire auparavant les témoignages latins.

Sampiro (c. 22, 25) s'exprime en ces termes:

Postea Abderrachmam, Rex Cordubensis, cum magno exercitu Septimancas properavit <sup>1</sup>. Rex noster Gatholicus haec audiens, illuc ire disposuit cum magno exercitu, et ibidem dimicantibus adinvicem, dedit Dominus victoriam Regi Catholico, qualiter die <sup>11</sup>. Ferià, imminente festo Sanctorum Justi et Pastoris <sup>2</sup>, deleta sunt ex eis LXXX. millia Maurorum. Etiam ipse Aboiahia <sup>3</sup>, Rex Agarenorum, ibidem a nostris comprehensus est, et <sup>4</sup> Legionem adductus <sup>5</sup>, et ergastulo trusus; quia mentitus est Domino Ranimiro Regi, comprehensus est recto iudicio Dei <sup>6</sup>. Illi

L'interpolateur de Sampiro a ajouté ici cette phrase: Tunc ostendit Deus signum magnum in cælo, et conversus est sol in tenebras in universo mundo per unam horam.

La veille des saints Just et Pasteur, c'est-à-dire le 5 août, qui, dans l'année 939, tombait réellement un lundi.

<sup>3)</sup> Ce personnage, dont Sampiro a déjà parlé précédemment, est Mohammed ibn-Hâchim, le gouverneur ou vice-roi de Saragosse, sur lequel je donnerai des détails dans un autre article. Au reste, on verra tout à l'heure qu'Ibn-Khaldoun dit aussi que ce vice-roi fut fait prisonnier dans la bataille de Simancas.

<sup>4)</sup> La copulative ne se trouve pas chez Florez; le man. de Leyde la donne.

<sup>5)</sup> Notre man. porte: advectus.

<sup>6)</sup> Il avait d'abord reconnu la suzeraineté de Ramire II, mais plus tard il s'était réconcilié avec le calife.

vero qui remanserant, itinere arrepto, in fugam versi sunt. Rege vero illos persequente, dum ipsi pervenerunt <sup>1</sup> ad urbem quæ dicitur Alhandega, a nostris ibidem comprehensi et extincti sunt. Ipse vero Rex Abderrachmam semivivus evasit. Unde nostri multa attulerunt spolia, aurum videlicet <sup>2</sup> et argentum et vestes pretiosas. Rex quidem, iam <sup>3</sup> securus, perrexit ad domum suam cum victorià magnà in pace.

Deinde secundo mense post Azeipham, ad ripam Turmi ire disposuit 4, et civitates desertas ibidem po-

J'ai cru devoir rectifier la ponctuation de ce passage. Florez l'a ponctué de cette manière: in fugam versi sunt, Rege vero illos persequente. Dum ipsi pervenerunt etc.

Chez Florez le mot videlicet so trouve après argentum. J'ai suivi le man. de Leydo.

<sup>3)</sup> Ce mot manque chez Florez; notre man. le donne.

<sup>4)</sup> L'édition de Florez porte ici : Deinde post duos menses Azeipham, id est exercitus, ad ripam Turmi ire disposuit. Le man. de Leyde: Demum post duos dies azeipham idem exercitus ad ripam J'ai déjà dit plus haut que le mot azeipha (الصائفة) signifie expédition pendant l'été, et de la l'armée qui fait une telle expédition, Rodrigue de Tolède ne le savait pas. Trouvant dans son man. de Sampiro la même leçon que celle qui se trouve dans l'édition de Florez, et prenant azeipha pour un nom propre, il a écrit qu'une armée de Sarrasins, commandée par le prince Aceipha, arriva sur les bords du Tormès. La même bévue se trouve chez je ne sais combien d'historiens. Plus tard, quand on eut enfin compris qu'azeipha n'est pas le nom d'un général, on tomba dans une erreur moins bizarre, mais non moins grave, en disant qu'azeipha signific ici l'armée de Ramire, et que le sens du passage est : Deux mois plus tard, Ramire se mit de nouveau en campagne avec une armée, et se porta sur le Tormès. Supposé qu'azeipha pût signifier l'armée de

pulavit. Hæ sunt Salmantica, sedes antiqua castrorum, Letesma <sup>1</sup>, Ripas <sup>2</sup>, Balneos <sup>3</sup>, Alhandega, Penna <sup>4</sup>, et alia plurima castella, quod longum est praenotare.

Avant d'aller plus loin, nous devons dire où se trouvait Alhandega, endroit qui a disparu depuis bien longtemps déjà, mais que Sampiro nomme deux fois,

Ramire, l'auteur n'aurait pas construit le verbe neutre aller avec un accusatif; au lieu de dire: azeipham ire disposuit, il aurait dit: cum azeiphâ ire, ou bien: azeipham mittere; mais le mot en question ne peut pas désigner une armée léonaise; les chroniqueurs ne l'emploient et ne pouvaient l'employer qu'en parlant d'une armée musulmane. Il est certain que le texte a été altéré par un copiste ignorant et qu'il faut le corriger comme je l'ai fait. Sampiro a sans doute écrit ainsi: Deinde II. mense post Azeipham. La transposition, faite par un copiste inattentif: post II. mense (menses), a tout gâté, et les mots: id est exercitus sont évidemment une glose du mot azeipha. On peut comparer ce passage, tout à fait analogue, du moine de Silos, qui dit (c. 68) en parlant de la mort de Bermude II: Et secundo anno post Azeipham (après l'expédition d'Almanzor contre Saint-Jacques-de-Compostelle) terrà Bericensi proprio morbo in confessione Domini emisit spiritum.

<sup>1)</sup> Florez donne: Salmantica Sedes antiqua Castrorum, Letesma. Dans le man. de Leyde, où les capitales sont en rouge: Salamantica sedes antiqua, Castrorum letesma. Mais comme ni Salamanque, ni Ledesma (le Bletisa des anciens), n'avait été un camp romain, je crois que Sampiro nomme ici trois endroits, dont un avait servi de camp à des troupes romaines.

Pélage (c. 11) nomme Ribas parmi les villes conquises par Alphonse VI. Cet endroit n'existe plus.

<sup>3)</sup> Los Banos, près de Ledesma.

<sup>4)</sup> Pena-Ausende, entre Ledesma et Zamora. — Risco assure, dans son Histoire de Léon (t. I, p. 196), que les archives de cette ville renferment des chartes relatives au repeuplement de quelques-uns de ces endroits. Il serait à désirer qu'on les publiât.

en disant d'abord que la seconde bataille s'y livra, et ensuite que Ramire le repeupla. Les Arabes l'appellent al-Khandec. On a pris ce nom pour un appellatif, et quand on trouvait chez les auteurs musulmans: wac'a al-khandec, on a traduit: bataille du Fossé. En comparant Sampiro, il était pourtant facile de voir que c'est un nom propre, et qu'il faut traduire: bataille d'al-Khandec. En effet, les Arabes ont donné à plusieurs endroits entourés d'un fossé, le nom d'al-Khandec; les dictionnaires géographiques arabes, le Mochtaric (p. 160) et le Marâcid (t. I, p. 368), en nomment quatre. Celui dont il s'agit ici est placé par Ibn-Khaldoun (plus haut, p. 104) près de Simancas. Cette indication est un peu vague, et au XVIe siècle la tradition du pays était bien plus précise: elle plaçait Alhandega au sud de Salamanque, sur les bords du Tormès 1, et je crois qu'elle mérite confiance.

Parmi les auteurs étrangers, l'Italien Liudprand, qui écrivit son Antapodosis à Francfort, dans l'année 958, à la demande de Recemund, évêque d'Elvira et ambassadeur d'Abdérame III à la cour d'Otton Iet, s'exprime de cette manière (Antap., Liv. V, c. 2 éd. Pertz):

Hoc in tempore, ut ipsi bene nostis, sol magnam et cunctis terribilem passus est eclipsin, sextâ feriâ,

<sup>1)</sup> Voyez Moralès, t. III, fol. 226 v., et Yépès, t. V, fol. 4, col. 4.

horà diei tertià; quà etiam die Abderahamen, Rex vester, a Radamiro christianissimo Rege Gallitiæ in bello est superatus.

Dans la partie des grandes Annales de Saint-Gall qui a été écrite en 956, on trouve sous l'année 959 (dans Pertz, Monum. Germ., t. I, p. 78):

Ecclypsis solis facta est circa horam tertiam diei XIV kal. Aug. in IV anno Ottonis regis in VI feriâ, lunâ XXIX. Eodem die in regione Galliciæ innumerabilis exercitus Saracenorum a quâdam reginâ, nomine Toia (lisez Tota) 1, penitus extinctus est, nisi rex illorum et quadraginta novem viri cum eo.

Ces deux auteurs se trompent quand ils disent que la bataille eut lieu le jour même de l'éclipse, c'est-à-dire le 19 juillet. La même faute se trouve dans d'autres chroniques allemandes, par exemple dans l'Annalista Saxo 2, où la date (944) est en outre fautive.

Passons maintenant aux auteurs arabes, sans nous arrêter aux singulières bévues de Casiri (t. II, p. 49), qui, en donnant la substance d'un article biographique d'Ibn-al-Abbâr 3, article qui n'a rien de com-

<sup>1)</sup> La reine régente de Navarre. Il n'est nullement invraisemblable que les Navarrais aient pris part à la bataille — Masoudî, comme on le verra plus tard, confirme sur ce point le témoignage des Annales de Saint-Gall —, et Tota, femme d'un courage mâle et guerrier, peut fort bien avoir commandé elle-même ses troupes à cette occasion.

<sup>2)</sup> Collection de M. Pertz, t. VIII, p. 605.

<sup>3)</sup> J'ai publié cet article dans mes Notices, p. 140.

mun avec le sujet qui nous occupe, a pris Khindif, le nom d'une aïeule des Omaiyades, pour *khandec* (fossé), et qui, après avoir changé arbitrairement une date, s'est imaginé que la bataille d'Alhandega a été gagnée par les Arabes et chantée par un de leurs généraux.

Le passage le plus curieux est à coup sûr celui qui se trouve dans l'excellente compilation d'anciens documents connue sous le titre d'Akhbâr madjmoua. L'auteur de ce livre dit que si Abdérame III eût constamment montré la même énergie qu'au commencement de son règne, il aurait conquis, avec l'aide de Dieu, non-seulement l'Occident, mais encore l'Orient; puis il continue en ces termes 1:

« Mais le calife (que Dieu lui pardonne!) se livra de plus en plus aux plaisirs, et d'ailleurs ses triomphes l'avaient rempli d'orgueil. Dès lors il donna les emplois à la faveur, et non au mérite; il prit pour ministres des personnes incapables et irrita les nobles en élevant aux plus hautes dignités des hommes de rien, tels que Nadjda de Hira et d'autres esclaves de la même espèce. Il donna à ce Nadjda le commandement de son armée; il lui abandonna la conduite des affaires les plus importantes; il força les généraux et les vizirs, même les généraux et les vizirs arabes, à s'humilier devant lui et à lui obéir en toutes choses.

<sup>1)</sup> Le texte dans l'Appendice, n° IX.

Or, ce Nadjda était un homme incapable, arrogant et stupide, comme les gens de sa sorte le sont ordinairement. Les généraux de noble extraction convinrent donc entre eux de se laisser battre, et ils exécutèrent ce projet dans la campagne de l'année 326 1. Le calife, qui avait appelé sous les drapeaux un nombre immense de soldats et qui avait fait des frais énormes pour cette expédition, lui avait donné d'avance le nom de: campagne de la puissance suprême; mais il essuya la plus honteuse déroute. Pendant plusieurs jours consécutifs, les ennemis poursuivirent ses soldats d'étape en étape, tuant partout et faisant un grand nombre de prisonniers. Bien peu d'officiers réussirent à rallier sous le drapeau une partie de leurs soldats et à les reconduire dans leurs foyers. Depuis lors le calife ne voulut plus accompagner l'armée quand elle se mettait en campagne; il ne s'occupait plus que de ses plaisirs et de ses bâtiments.»

Ce précieux récit est évidemment d'un contemporain et d'un contemporain qui partageait les passions de l'époque. L'auteur ne cache ni ses sympathies pour la noblesse outragée, ni sa haine des parvenus, de Nadjda surtout, qu'il écrase de tout le poids de son superbe dédain. Il n'a pas un mot de blâme pour les traîtres; le seul coupable à ses yeux, c'est le calife, qui avait osé préférer des roturiers, des hommes de

<sup>1)</sup> L'auteur aurait dû dire 327.

rien, des esclaves, aux Arabes pur sang, aux gens de haut parage qui comptaient les héros du Désert parmi leurs ancêtres. Il ne s'afflige pas de la terrible déroute, il en parle avec un calme qui étonne, avec un sangfroid qui choque et révolte. Peu s'en faut qu'il n'y voie un salutaire avertissement pour le monarque, un juste châtiment de ses torts, de ses crimes envers la noblesse. Un contemporain seul pouvait écrire de cette manière; un écrivain postérieur ne se serait pas laissé dominer à ce point par les préjugés des nobles du Xº siècle.

Un autre auteur arabe, Ibn-Khaldoun, ne parle que succinctement de cette campagne. On a vu que dans son chapitre sur les rois chrétiens (plus haut, p. 104), il renvoie pour ce qui concerne ce sujet, à ce qu'il a dit précédemment lorsqu'il traitait du règne d'Abdérame III, mais ce qu'il y raconte est peu de chose et se réduit à ceci 1:

« Dans l'année 327 (959) Abdérame fit la campagne d'Alhandega contre la Galice. Il fut mis en fuite; les musulmans essuyèrent une grande perte, et Mohammed ibn-Hâchim le Todjibite fut fait prisonnier <sup>2</sup>. Le calife fit ce qu'il pouvait pour le faire relâcher, et à la fin Mohammed recouvra la liberté après un emprisonnement de deux ans et trois mois. A partir

<sup>1)</sup> Le texte dans l'Appendice, n° IX.

<sup>2)</sup> On a vu plus haut que Sampiro rapporte aussi ce fait.

de cette époque, le calife ne fit plus de campagne luimême, mais il envoya souvent des armées <sup>1</sup> contre l'ennemi. <sup>3</sup>

Dans deux endroits de ses *Prairies d'or* le célèbre polygraphe Masoudì, qui était né à Bagdad, mais qui passa sa vie à parcourir l'Asie et l'Afrique, parle aussi de la campagne de 939. Dans le premier passage, il dit ceci <sup>2</sup>:

«Abdérame se mit en campagne avec plus de cent mille hommes, et vint assiéger Zamora, la capitale des Galiciens. Cette ville a sept murailles extrêmement solides, qui ont été bâties par les anciens rois et qui sont séparées les unes des autres par des excavations, des fossés et des eaux très-larges. Abdérame s'empara des deux premiers remparts; mais ensuite les musulmans, attaqués par les défenseurs de la place, perdirent quarante mille, on dit même cinquante mille hommes, tant tués que noyés. Cette victoire fut remportée par les Galiciens et les Basques.»

Dans le second passage 3, l'auteur s'exprime en ces termes:

«Les ennemis les plus redoutables des Andalous

<sup>1)</sup> L'auteur emploie ici le mot  $c\hat{a}ifa$  dont nous avons parlé cidessus.

<sup>2)</sup> Man. de Leyde, nº 282, p. 91. On trouvera ce texte chez Maccari, t. I, p. 228.

<sup>3)</sup> Man. de Leyde, n° 282, p. 220. Maccari a copié ce passage presque en entier; on en trouvera le reste dans l'Appendice, n° IX.

parmi les peuples qui les avoisinent, sont les Galiciens. Les Francs <sup>1</sup> sont aussi en guerre avec eux, mais les Galiciens sont plus braves.

« Or, Abdérame, fils de Mohammed, qui règne à présent en Andalousie, avait un vizir de la maison d'Omaiya, nommé Ahmed ibn-Ishâc. Il le fit arrêter et mettre à mort à cause de ses opinions chiîtes. Ce vizir avait un frère, nommé Omaiya, qui se trouvait à Santarem, ville située non loin de la mer, et cet Omaiva, quand il eut appris la mort de son frère, se souleva contre Abdérame. (De temps en temps) il se rendait sur le territoire de Ramire, le roi des Galiciens, l'aidait contre les musulmans et lui indiquait les endroits où leur empire pouvait être attaqué avec succès. Ensuite, étant un jour sorti de la ville pour aller à la chasse dans une de ses terres, un de ses officiers s'empara de Santarem, l'empêcha d'y rentrer et se mit en relations avec Abdérame. Omaiya ibn-Ishâc, le frère du vizir qui avait été mis à mort, se rendit alors auprès de Ramire, qui lui témoigna beaucoup d'amitié et qui le nomma ministre, de sorte que depuis lors Omaiya servait dans l'armée de ce roi.

«Abdérame, le maître de l'Andalousie, fit une expédition contre Zamora, la capitale des Galiciens, avec une armée d'au moins cent mille hommes. Il livra bataille à Ramire dans le mois de Chauwâl de l'année

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, les Catalans.

527 (959), trois jours après l'éclipse qui eut lieu dans ce mois <sup>1</sup>. Les musulmans remportèrent la victoire; mais ensuite les chrétiens, qui avaient été forcés de chercher un refuge dans la ville et qui y étaient assiégés, reprirent courage, et, les musulmans ayant passé le fossé (al-khandec), ils en tuèrent cinquante mille. Ramire avait l'intention de poursuivre les débris de l'armée ennemie; mais Omaiya ibn-Ishâc, à ce qu'on dit, l'en détourna en lui faisant craindre une embuscade, et en lui conseillant de s'emparer plutôt des munitions de guerre et des trésors qui se trouvaient dans le camp musulman. Au cas où Ramire n'eût pas renoncé à son premier plan, les musulmans auraient été exterminés jusqu'au dernier.

« Plus tard, Omaiya demanda et obtint son pardon, et, ayant trouvé le moyen de s'évader de la Galice, il fut accueilli par Abdérame de la manière la plus honorable.

"Après cette bataille perdue, Abdérame a envoyé maintefois encore ses armées et ses généraux contre les Galiciens, et dans ces guerres il a péri une fois autant de Galiciens qu'il avait péri de musulmans dans la bataille susdite, tant les musulmans furent victorieux alors. Ramire règne encore au moment où

<sup>1)</sup> C'est-à-dire le 22 juillet, l'éclipse ayant eu lieu le 19 juillet. Au reste, il y a ici une légère erreur, car le 22 juillet correspond justement au le Chauwâl; à l'époque de l'éclipse on était encore dans le mois de Ramadhân.

j'écris, c'est-à-dire dans l'année 332 1 (943-4).»

Supposé que ce récit mérite confiance et qu'il doive être combiné avec ceux que nous connaissons déjà, alors le calife aurait été battu trois fois: le 22 juillet près de Zamora, le 5 août près de Simancas, et quelques jours après à Alhandega. Mais il ne faut pas croire qu'il en ait été ainsi: le récit de Masoudî renferme des erreurs palpables et il repose sur un malentendu. En général, le Moroudj ad-dheheb est un livre un peu superficiel. Ce grand ouvrage a été écrit avec une extrême rapidité dans le cours d'une année, ce qui, comme l'a déjà observé M. Quatremère dans sa Notice sur la vie et les ouvrages de Masoudi<sup>2</sup>, serait presque incroyable, si l'auteur ne l'attestait partout avec une sorte de coquetterie. D'ailleurs, Masoudî ne puisait pas toujours dans les meilleures sources; souvent — et cette remarque est aussi de M. Quatremère — souvent il s'en rapportait au témoignage de ces marchands juifs ou musulmans que l'amour du gain entraînait continuellement jusqu'aux extrémités du monde alors connu, mais qui, dans leur ignorance, dénaturaient parfois l'histoire des peuples au milieu desquels ils avaient vécu. Le récit qu'on a lu

Cette date se trouve dans le man. de Leyde (comparez Journ. asiat., IIIe série, t. VII, p. 14). Maccarî donne 336; dans cette année, Masoudî semble avoir publié la seconde édition de son ouvrage.

<sup>2)</sup> Journ. asiat., IIIe série, t. VII.

porte l'empreinte d'une telle origine, et il ne saurait soutenir l'examen d'une critique judicieuse. Ce qu'il contient de moins inexact, c'est l'histoire des Beni-Ishâc, histoire que nous connaissons par l'Akhbár madjmoua et par Ibn-Khaldoun; mais même cette partie n'est pas à l'abri de la critique, et le reste fourmille de fautes. Ainsi l'auteur se trompe quand il nomme Zamora la capitale du royaume de Ramire; et quand il dit plus loin que ce roi, prêtant l'oreille aux conseils d'Omaiya, ne poursuivit pas les ennemis, il se trouve en opposition avec le témoignage formel de l'auteur arabe-espagnol cité dans l'Akhbar madjmoua. Mais l'erreur capitale de Masoudi, c'est d'avoir ignoré qu'al-Khandec était un nom propre. Il a pris ce mot dans de sens de fossé, et il a cru que la bataille d'Alhandega se livra près d'un fossé de Zamora. Aucun écrivain espagnol ne parle de Zamora à cette occasion, et selon Sampiro, dont le témoignage se trouve confirmé par celui de deux autres chroniques 1, les musulmans vinrent attaquer, non pas Zamora, mais Simancas. Selon toute apparence, Masoudî, qui écrivait à une grande distance de l'Espagne et qui n'avait pas visité ce pays, n'avait jamais entendu parler d'Al-Nous ne lui en faihandega, ni même de Simancas. sons pas un reproche: dans ce temps-là, et même heaucoup plus tard, il était extrêmement difficile, quand

<sup>1,</sup> Annales Complutenses, Annales Toledanos I. .

on écrivait en Orient, de se procurer des renseignements exacts sur ce qui se passait en Espagne. N'avons-nous pas vu qu'Ibn-Khaldoun, ordinairement bien instruit des affaires de ce pays, s'est pourtant laissé tromper, quand il se trouvait au Caire, par un faux bruit qui nous fait sourire? En considération du siècle où Masoudì a vécu et du pays où il avait pris naissance, il faut donc lui pardonner ses erreurs et ses bévues; mais nous ne pourrions prétendre à la même indulgence, si, dans le siècle où nous sommes, nous ne nous tenions pas en garde contre des relations fondées sur des nouvelles évidemment inexactes.

### X.

# SUR LA DATE DE LA MORT DE RAMIRE II.

Suivant l'opinion généralement admise, Ramire II mourut en janvier 950, et cette opinion semble s'appuyer, non-seulement sur le témoignage de deux chartes, dont l'une est du 25 janvier, l'autre du 25 août 950, et qui nomment cette année la première du règne d'Ordoño III, mais encore sur celui du chroniqueur Sampiro. Cependant, comme d'autres chartes attestent que Ramire vivait encore au moins dix mois après le 5 janvier 950, Florez <sup>1</sup> et Risco <sup>2</sup> ont pensé

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XIV, p. 449.

<sup>2)</sup> Ibid., t. XXXIV, p. 255.

que Ramire, se sentant gravement malade, abdiqua le 5 janvier 950, et qu'il survécut dix mois à son abdication.

Tout bien considéré, ces deux opinions me semblent également inadmissibles. Quant à la dernière, le texte de Sampiro la contredit. Ce chroniqueur s'exprime de cette manière: «Ad Legionem reversus, ab omnibus Episcopis, Abbatibus valde exhortatus confessionem accepit, et vespere Apparitionis Domini ipse se ex proprio 1 Regno abstulit, et dixit: - Nudus egressus sum ex utero matris meæ, nudus revertar illuc. Dominus sit adiutor meus, non timebo quid faciat mihi homo. - Proprio morbo decessit, et sepultus fuit» cæt. Pour peu qu'on lise ce texte sans prévention, on en conclura ceci: Ramire abdiqua le 5 janvier, comme les rois le faisaient toujours au dernier moment de la vie; mais il ne survécut guère à cette abdication, et s'il ne mourut pas le 5 janvier même, il mourut du moins peu de jours après.

Je crois devoir fixer la mort de Ramire au mois de janvier 951, et voici les raisons sur lesquelles je me fonde:

1° Dans notre manuscrit de Sampiro, la date n'est pas l'ère 988, comme dans l'édition de Florez, mais 989, c'est-à-dire 951 de J. C.

L'édition de Florez ajoute morbo. Ce mot est de trop; aussi le man. de Leyde ne l'a-t-il pas.

- 2° Sampiro donne à Ramire un règne de dix-neuf ans, deux mois et vingt-cinq jours. Ce calcul ne serait pas exact si Ramire fût mort en janvier 950, car alors il aurait commencé à régner en octobre 950, tandis que les chartes <sup>1</sup> nous apprennent que son prédécesseur, Alphonse IV, régnait encore en mars 931. La leçon du man. de Leyde est donc la bonne.
- 5° Deux chroniqueurs arabes, Ibn-Adhârî (t. II, p. 255) et Ibn-Khaldoun (plus haut, p. 104), rapportent que Ramire mourut en 559 de l'Hégire. Cette année commençait le 20 juin 950 et finissait le 8 juin 951. D'ailleurs Ibn-Adhârî, à en juger par l'ordre dans lequel il raconte les faits, place la mort du roi léonais après le mois de Redjeb, c'est-à-dire après décembre 950, et comme il copie ordinairement le chroniqueur Arîb, qui vivait à cette époque, son témoignage est d'un grand poids.
  - 4° Huit chartes de 950 disent que Ramire vivait et régnait dans le cours de cette année. Voici leurs dates:
  - 22 janvier. Regnante Serenissimo Rex Ranimiro in Obieto, et Comite Fredinando Gundisalviz in Castella. Berganza, t. II, Escr. 45.

1er février. Regnante Rex Ranimiro in Legione, et Comite Fredinando Gundisalviz in Castella. Berganza, t. II, Escr. 46.

<sup>1)</sup> Voyez plus haut, p. 163.

1er mars. Principe Ranimiro in Obieto, et Comite Fredinando Gundisalviz in Castella. Berganza, t. II, Escr. 47.

1er mai. Regnante gloriosissimo Principe Ranimiro in Oveto, et in Castella Comite Fredinando Gundisalviz. Berganza, t. II, Escr. 48.

7 mai. Regnante Principe Ranimiro in Obieto, et filio eius Sanctio in Burgos. Berganza, t. II, Escr. 49.

17 juin. *Esp. sagr.*, t. XXXIV, p. 252. Cette charte est signée par Ramire lui-même et par ses deux fils, Ordoño et Sancho.

16 septembre. Regnante Rex Ranimiro in Obieto, et Sanctio in Castella. Berganza, t. II, Escr. 49 (in fine).

1er novembre. Rex Ranimiro in Obieto, et Sanctio prolis in Burgos. Berganza, t. II, Escr. 50.

5° Une charte du 5 décembre 952 nomme cette année la seconde du règne d'Ordono III. (Yépès, t. V, Escr. 14).

Toutes ces raisons me semblent prouver que Ramire ne mourut qu'en janvier 951, et que dans les chartes où l'on trouve nommée l'ère 988 comme la première année du règne d'Ordoño III, les copistes ont omis une unité. On sait que les fautes de ce genre sont fréquentes dans les cartulaires.

# XI.

PRISE DE ZAMORA PAR ALMANZOR, BATAILLE DE LA RUE-DA, PRISE DE SIMANÇAS, PREMIER SIÉGE DE LÉON.

Les dates de ces événements ont été jusqu'ici fort incertaines. Une charte en donne une, du moins approximativement, mais peut-être n'a-t-elle pas encore été examinée avec assez d'attention, et les chroniques latines ne les donnent pas ou les donnent mal. C'est Ibn-Khaldoun qui, dans son histoire des rois chrétiens (plus haut, p. 106), nous fournit un fil pour sortir de ce dédale. Néanmoins, je dois en avertir d'avance, les questions chronologiques qui vont nous occuper, sont fort épineuses; elles demandent une grande patience, une attention soutenue, et, considérées en elles-mêmes, elles n'ont rien d'attrayant. Mais sans chronologie il n'y a pas d'histoire; c'est une science aride et souvent ingrate, mais que l'historien ne néglige jamais impunément. Je demande donc pardon pour la sécheresse qui caractérisera inévitablement ce paragraphe; je le donne parce que je tiens à cœur de justifier la chronologie que j'ai cru devoir adopter dans mon Histoire des Arabes d'Espagne.

Cela dit afin que le lecteur s'arme de patience, j'entre en matière.

Ibn-Khaldoun place les faits dans cet ordre:

Almanzor assiége Ramire III d'abord dans Zamora, ensuite dans Léon;

Ramire conclut une alliance avec Garcia Fernandez, comte de Castille, et avec le roi de Navarre:

Les alliés livrent bataille à Almanzor près de Simancas (à la Rueda, au sud-ouest de Simancas, comme nous le savons par la chronique de Cardègne); ils sont battus; Almanzor prend et détruit Simancas;

Les Galiciens, dégoûtés de Ramire que le malheur semble poursuivre, élisent Bermude (II) pour leur roi.

Ce dernier fait eut lieu, d'après Sampiro (c. 29), le 15 octobre 982. Les autres événements dont parle Ibn-Khaldoun doivent donc être antérieurs à cette époque. D'un autre côté, ils ne peuvent pas avoir eu lieu avant l'année 981, car avant ce temps (on s'en convainera aisément en lisant le troisième livre de mon Histoire des Arabes d'Espagne) Almanzor avait trop d'affaires sur les bras pour entreprendre une expédition vraiment sérieuse contre le royaume de Léon.

Je range les faits, mentionnés par Ibn-Khaldoun, dans le même ordre que lui, excepté que je place le siége de Léon après la prise de Simancas, car il serait fort étrange qu'Almanzor, en marchant sur Léon, eût laissé sur ses derrières une forteresse telle que Simancas, la plus importante de toutes après Zamora.

Tâchons maintenant de préciser les dates.

Celle de la prise de Zamora ne saurait être douteu-

se, car dans un article biographique sur le prince du sang Abdallâh, surnommé Pierre sèche, Ibn-al-Abbår dit ceci 1:

«Ce prince commandait l'avant-garde d'Almanzor. à l'époque où celui-ci, après avoir tué Ghâlib sur la frontière, fit une incursion en Galice au commencement de Moharram 571, accompagné de la cavalerie de Tolède, des troupes régulières et de toute l'infanterie. A cette occasion, Abdallâh assiégea Zamora, mais il ne réussit pas à s'emparer de la citadelle de cette ville. Il mit à feu et à sang tout le pays d'alentour, et dans un seul district il détruisit environ mille villages dont les noms sont connus et où il v avait beaucoup d'églises et de cloîtres. Il retourna à Cordoue avec quatre mille captifs, après avoir tranché la tête à un nombre presque égal de chrétiens. »

Quand on consulte le texte arabe de ce passage, il pourrait paraître douteux au premier abord, si la date qui s'y trouve se rapporte à la mort de Ghâlib ou à l'expédition contre la Galice. Cependant la dernière explication est la plus naturelle, et elle est confirmée par le témoignage d'Ibn-Adhârî. Cet auteur n'indique pas l'époque précise de la mort de Ghâlib; mais après en avoir parlé, il commence un nouveau chapitre, où il raconte les événements de l'année 371. Il est donc

<sup>1)</sup> Le texte dans l'Appendice, nº X.

certain que Ghâlib fut tué avant l'année 371, probablement vers la fin de 370, et que la date qui se trouve chez Ibn-al-Abbâr est celle de l'expédition contre la Galice. Zamora a donc été prise vers le mois de Moharram 371, c'est-à-dire vers le mois de juillet 981. Je crois que Simancas fut prise à peu près à la même époque. Les Annales Complutenses fixent cet événement à l'année 983, et la chronique de Cardègne, de même que les Annales Toledanos I, à l'année suivante: mais ces dates sont toutes les deux fautives. Il est certain que Simancas a été prise avant le mois de juillet 982; ce qui le prouve, c'est l'épitaphe de la femme d'un personnage qui, comme nous le verrons tout à l'heure, avait été fait prisonnier après la prise de la ville. Cette épitaphe, gravée sur une grande dalle de marbre, se trouvait au XVIe siècle dans le cloître de saint Aciscle à Cordoue, et Moralès (t. III, fol. 268 v.) l'a publiée. Elle portait ces mots:

OBIIT. FAMULA. DEI.

DOMINICUS <sup>1</sup>. SARRACINI.

UXOR. ERA. T. VICESIM.

V. KAL. AGS.

La femme de Domingo Sarraciniz mourut donc à Cordoue, le 28 juillet 982.

Une charte fort intéressante de Bermude II nous

<sup>1)</sup> Au lieu de : Dominici.

renseignera mieux que les petites chroniques. Le roi y raconte ceci: Simancas ayant été prise par les Sarrasins, la plupart des habitants furent passés au fil de l'épée; quelques-uns cependant, parmi lesquels se trouvait Domingo Sarraciniz, qui possédait de grands biens à Zamora et dans les environs de cette ville, furent traînés à Cordoue, chargés de fers. v restèrent prisonniers pendant deux ans et demi. Bermude II prenait un vif intérêt au sort de ces malheureux; il voulait les racheter de captivité, et à cet effet il avait déjà envoyé des messagers à Cordoue, lorsque les Sarrasins coupérent la tête aux prisonniers 1. Alors Ramire III, le compétiteur de Bermude II, s'appropria les biens de Sarraciniz, qui était mort intestat et sans laisser d'héritier naturel. Bermude II blâme fort cet acte; à son avis, il n'est pas convenable à un laïque de posséder l'héritage d'un martyr, d'un saint, - un tel héritage n'appartient qu'à l'église, - et maintenant qu'il règne seul (car son compétiteur était mort), il donne, en vertu de cette charte, une grande partie des biens de Sarraciniz à l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Chez Moralès, qui, dans son édition d'Euloge 2, a publié le premier cette charte d'après le cartulaire

<sup>1)</sup> Et iam nuntii mei in viâ erant, quos pro illis miseram, quando ipsum martyrium consummatum est.

Apud Schott, Hisp. illustr, t. IV, p. 353, 354. La charte a a été réimprimée dans l'Esp. sagr., t. XIV, appendice 10.

de Compostelle, la date en est: IIII Idus Februarii, Era post millenam tertia scilicet et decima, c'est-à-dire, 10 février 975; mais comme Bermude II n'a été proclamé roi qu'en 982, et que Ramire III n'est mort qu'en 984, il va sans dire que cette date est fautive. Florez l'a fait vérifier sur le cartulaire 1, et l'on y a trouvé: VII Idus Februarii, Era post millenam III. scilicet XX, c'est-à-dire, 7 février 985 2.

Selon cette charte, Simancas a été prise plus de deux ans et demi avant la mort de Ramire III; il faut donc commencer par vérifier la date de cette mort. Moralès comptait cette question chronologique parmi les plus difficiles, et de son temps elle l'était; mais je pense qu'à présent nous avons assez de matériaux pour la résoudre. Plusieurs chartes de l'année 984 portent la formule: Regnante Rege Ranimiro in Legione; mais elles sont toutes, si je ne me trompe, de la première moitié de cette année; pour une raison que j'expliquerai tantôt, elles sont même antérieures au 24 avril; la dernière, ce semble, est du 13 mars 3. Au commencement de 985, Ramire avait cessé de vivre, témoin la charte de Bermude II que j'ai analysée. Il doit donc être mort vers le milieu de 984,

<sup>1)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XIX, p. 179.

<sup>2)</sup> Il ne faut pas changer cette date, comme Florez a voulu le faire. Elle est bonne; mais celle de la charte de Celanova, que Florez cite t. XIX, p. 167, est fautive.

<sup>3)</sup> Voyez Esp. sagr., t. XXXIV, p. 294, 295.

et grâce aux Annales Complutenses, où l'ère est gravement altérée (au lieu de MXLII, comme porte l'édition de Berganza, il faut lire MXXII), nous pouvons préciser le mois, et même le quantième du mois. On y lit que Ramire mourut le jeudi 26 juin. Or, comme dans l'année 984 le 26 juin tombait réellement un jeudi, cette date est sans doute exacte. Il y a cependant une difficulté: une charte du 24 avril nomme Bermude II comme régnant à Léon 1 (auparavant il ne régnait qu'en Galice). Mais cette difficulté n'est qu'apparente: tout porte à croire qu'entre le 15 mars et le 24 avril, Bermude s'empara de Léon et en chassa son compétiteur. En effet, à l'époque de sa mort, Ramire ne se trouvait pas à Léon, comme Sampiro le prétend. S'il y avait été, il y aurait été enterré à côté de son père et de son aïeul, au lieu qu'il fut enterré à une grande distance de Léon, à Destriana, au sud d'Astorga, comme nous l'apprend l'interpolateur de Sampiro, et cette fois cet interpolateur était bien informé, car Lucas de Tuy raconte (p. 106) qu'environ deux cents ans plus tard, c'est-à-dire de son temps, Ferdinand II de Léon fit transporter à Astorga les restes de Ramire III qui reposaient à Destriana. Il est donc vraisemblable que Ramire, chassé de sa capitale, était allé chercher un refuge dans les environs d'Astorga, qu'il y attendait les musul-

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXXIV, Escr. 22.

mans, alors ses alliés <sup>1</sup>, et qu'il mourut à Destriana, le 26 juin 984 <sup>2</sup>.

Quand on se rappelle à présent: 1° que Simancas a été prise plus de deux ans et demi avant la mort de Ramire; 2° que cet événement ne peut pas avoir eu lieu en hiver, attendu que, de ce temps-là, on ne faisait pas de campagne ou de siége dans cette saison, et 5° qu'il ne peut pas avoir eu lieu avant l'année 981, — alors, j'ose le croire, on sera d'avis que Simancas a été prise à peu près vers la même époque que Zamora, c'est-à-dire vers le mois de juillet ou d'août 981.

La chronologie des faits dont nous venons de parler est donc celle-ci:

Juillet ou août 981. Prise de Simancas.

28 juillet 982. Mort de la femme de Sarraciniz, à Cordoue.

Janvier ou février 984. Bermude II envoie des messagers à Cordoue. Décapitation de Sarraciniz et des autres prisonniers.

Mars ou avril 984. Bermude enlève Léon à Ramire.

26 juin 984. Mort de Ramire.

<sup>1)</sup> Comparez Ibn-Khaldoun, plus haut, p. 107.

<sup>2)</sup> La charte analysée par Moralès (t. III, fol. 264 r.) n'est d'aucune utilité dans cette question. Elle n'est pas, je crois, de Bermude II, mais d'Ordono III et de l'année 951. Bermude II l'aura seulement confirmée.

7 février 985. Bermude donne les biens de Sarraciniz à l'église de Compostelle.

Quant au siège de Léon, sur lequel le moine de Silos (c. 71) a donné des détails intéressants et qui demeura sans effet, il a eu lieu, selon le chroniqueur que je viens de nommer, aux approches de l'hiver et avant l'époque où Bermude fut proclamé roi en Galice; Ibn-Khaldoun l'affirme et le chroniqueur latin est d'accord avec lui. On ne peut donc le fixer qu'à l'automne de l'année 981.

### XII.

## PRISE DE LÉON PAR ALMANZOR.

Lucas de Tuy (p. 87) est le seul auteur qui donne quelques détails sur la prise de Léon, et quoiqu'en général je lui accorde peu de confiance quand il parle d'une époque antérieure à la sienne, je crois cependant que dans cette circonstance il mérite d'être cru. La prise et la destruction complète de la capitale du royaume était un événement d'une importance tout à fait exceptionnelle; c'était une de ces épouvantables catastrophes dont on garde longtemps le souvenir. En outre, la tradition telle qu'elle se trouve chez Lucas, se recommande par sa simplicité et elle ne pèche nullement contre la vraisemblance. Serait-il vrai cependant que le siége dura un an, comme Lucas l'assure? J'en doute, car je ne crois

pas que dans ce temps-là les musulmans aient jamais hiverné en pays ennemi. Mais cette erreur est légère et facile à expliquer; ce qui est bien plus grave, c'est que Lucas donne au comte galicien qui commandait dans la place, le nom de Guillaume Gonzalez. A cette époque le nom de Guillaume, introduit plus tard par les Français, était encore entièrement inconnu dans le royaume de Léon, et la preuve, c'est que les chartes du Xº siècle, qui donnent plusieurs centaines de noms propres, n'offrent pas une seule fois celui de Guillaume. Que si Lucas a donc écrit réellement Guillaume, il faudrait en conclure qu'il ignorait le nom du commandant, peut-être même - car ce commandant joue un grand rôle dans son récit — que ce récit ne mérite pas de confiance; mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi, et je serais porté à ne voir dans ce nom alors inusité qu'une erreur de copiste. On sait qu'au moyen âge on exprimait maintefois les noms de baptême ou de famille par les seules lettres initiales (dans l'Historia Compostellana, par exemple, Alphonse d'Aragon est constamment désigné par la lettre A., la reine Urraque par la lettre U. etc.), et l'on sait aussi que ces sigles, comme on les appelle, ont été souvent mal interprétés par les copistes ou par les éditeurs, qui se sont donné la liberté d'écrire les noms propres tout au long 1. On trouve, par exem-

<sup>1)</sup> Voyez Nouveau Traité de diplomatique, t. III, p. 506-508;

ple, dans le cartulaire d'Astorga une donation de Bermude II, datée de l'année 998, et on y lit: « A toi, notre père et seigneur, Sampiro, évêque d'Astorga 1. » Celui qui remplissait alors la dignité d'évêque d'Astorga portait le nom de Scemeno; mais il saute aux veux que le compilateur du cartulaire n'a trouvé qu'un S. dans l'original qu'il copiait, et qu'il a mal expliqué ce sigle. Autre exemple: une charte de 1156 porte ces mots: «Vobis Domino I. Tudensi Episcopo 2. » Sandoval a cru que ce sigle signifiait Ioannes: mais il signifie Isidorus, comme Florez l'a prouvé. Je crois que Lucas de Tuy a écrit de même: G. Gundisalvi, et quand on connaît les noms de baptême qui étaient en usage dans le royaume de Léon au Xe siècle, on sait que ce sigle ne signifie pas Guillaume, mais Gonsalve. Le nom du commandant de Léon était donc Gonsalve Gonzalez.

Quant à la date de la prise de Léon, parmi tous les chroniqueurs latins et arabes, Ibn-Khaldoun est le seul qui la donne. Il dit, comme on l'a vu plus haut (p. 107), que cet événement eut lieu dans l'année 988. Je n'ignore pas qu'on trouve une autre date (983) dans la traduction anglaise de Maccarî (t. II, p. 189); mais Maccarî n'est pas responsable de cette

Schenemann, Versuch eines vollständigen Systems der Diplomatik, t. I, p. 592-594.

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XVI, Escr. 11.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. XXII, Escr. 13.

erreur; il ne parle pas du tout de la prise de Léon; pour peu qu'on se donne la peine de consulter son texte, imprimé maintenant, on s'en convaincra. Le fait est que le traducteur, M. de Gayangos, a trouvé la date de 983 chez Conde, lequel ne l'a trouvée nulle part, et qu'il a mis dans la bouche de Maccarî un abrégé d'un passage de Conde, sans même lui épargner la forme barbare de Liyonis, inventée par ce dernier.

## XIII.

MARIAGE D'ALMANZOR AVEC UNE FILLE DE BERMU-DE II ET AVEC UNE AUTRE PRINCESSE DU NORD. ABDÉRAME-SANCHOL.

Nos ancêtres du moyen âge, plus crédules encore que pieux, ne pouvaient se passer du surnaturel; il leur fallait à tout prix des miracles, et, si Dieu n'en faisait pas, il se trouvait toujours quelqu'un pour en inventer. De là une foule de légendes, qui, il faut bien en convenir, choquent la véritable piété aussi bien que le sens commun et le bon goût. Cependant ces légendes, quelqu'insipides qu'elles paraissent, ont souvent été brodées sur un fond historique. En pareil cas, l'historien peut les mettre à profit. Il en est ainsi d'une légende que Pélage, évêque d'Oviédo, qui écrivit au commencement du XII° siècle, raconte à peu près en ces termes (c. 2):

Après la mort de Bermude II, son fils et successeur

Alphonse V, asin d'obtenir la paix de son ennemi, le roi de Tolède, lui donna sa sœur Thérèse en ma-Mais Thérèse, en pieuse chrétienne qu'elle était, frémissait d'horreur à l'idée qu'elle serait la femme d'un mécréant, et, arrivée auprès de son époux: «Je ne veux pas que tu me touches, lui ditelle, car tu es un païen, et si tu le fais, l'ange du Seigneur te tuera.» Le roi se moqua de sa menace et coucha avec elle, mais une fois seulement, car il fut frappé aussitôt par l'ange du Seigneur. Alors, sentant sa fin approcher, il ordonna à ses ministres de reconduire Thérèse à Léon et d'offrir à Alphonse des présents magnifiques. De retour à Léon, Thérèse v prit le voile. Elle mourut à Oviédo dans le couvent de saint Pélage, et c'est là qu'elle a été enterrée.

Cette Thérèse a existé, on l'a déjà prouvé par les chartes. Dans l'année 1017, elle signe une donation faite par sa mère à l'église de Compostelle. Par un acte du 27 janvier 1050, elle et sa sœur Sancha donnent à cette même église la métairie ou le hameau de Sarantes; elle s'y nomme fille du roi Bermude et de la reine Elvire, et ce qui est bien remarquable, c'est que dans le cartulaire de Compostelle, où elle a été peinte en religieuse, elle porte un sceptre et une couronne <sup>1</sup>. Comme elle n'a jamais régné dans le

<sup>1)</sup> Moralès, t. III, fol. 313 r., 319 r. et v.

Nord, il faut voir sans doute dans cette circonstance une allusion à son mariage avec un prince musulman. Plus tard elle a été réellement dans le couvent de saint Pélage d'Oviédo (elle signe un diplôme d'Oviédo, daté du 22 décembre 1037 ¹); et c'est là qu'elle est morte le 25 avril 1039, comme nous l'apprend sa longue épitaphe que Yépès a publiée (t. III, fol. 538 v.) et où elle est appelée: Tarasia Christo dicata, proles Beremundi Regis et Geloiræ Reginæ, clara parentatu, clarior et merito.

Qu'y a-t-il maintenant de vrai dans la légende que raconte Pélage, et qu'il a sans doute entendue dans le couvent où Thérèse passa les dernières années de sa vie? Ce qui à coup sûr ne l'est pas, c'est que l'époux de Thérèse ait été un roi de Tolède. Thérèse (les chartes le prouvent) était déjà de retour auprès de sa famille dans l'année 1017, et la légende dit (avec raison, je crois) qu'elle revint dans sa patrie après la mort de son époux. Or, le prince qui régnait à Tolède depuis le commencement de la guerre civile, était Yaîch ibn-Mohammed ibn-Yaîch, qui ne mourut qu'en 1036 2, c'est-à-dire plusieurs années après le retour de Thérèse à Léon. Il y a encore une autre raison pour ne pas admettre que la fille de Bermude ait épousé ce Yaîch. Cet homme n'était

<sup>1)</sup> Sandoval, Cinco Reyes, fol. 57 r.

<sup>2)</sup> Ibn-Khaldoun, fol. 26 v.

qu'un roitelet dont Alphonse V n'avait rien à redouter, mais qui au contraire avait tout à craindre d'Alphonse. Il est donc impossible que le roi de Léon se soit abaissé envers ce Yaîch à la démarche extrêmement humiliante de lui offrir la main de sa sœur. Celui qui a épousé Thérèse doit avoir été un prince très-puissant, un ennemi fort redoutable. Ibn-Khaldoun nous apprend qui il était. Cet auteur, comme on l'a vu plus haut (p. 109), raconte que dans l'année 993 Bermude II envoya sa fille à Almanzor, qui en fit son esclave, mais qui dans la suite l'affranchit et l'épousa. Cette fille de Bermude était Thérèse, on ne peut en douter. Son époux n'était donc pas un prince insignifiant et dont l'histoire parle à peine, mais le grand conquérant du Xº siècle, le fameux Almanzor, dont le nom seul faisait trembler les chrétiens.

La légende se trompe donc sur le nom de l'époux de Thérèse, et quand on se rappelle qu'elle a été écrite plus d'un siècle après le mariage dont il s'agit, on ne s'étonnera pas de cette bévue. Le reste, je crois, est de toute vérité. Je ne doute nullement qu'après la mort de son époux, arrivée en 1002, Thérèse n'ait été renvoyée à son frère Alphonse V, qui, trois années auparavant, avait succédé à son père Bermude. Ce qui m'engage à le croire, c'est que dans l'année 1003 Modhaffar, fils et successeur d'Almanzor, con-

clut la paix avec Alphonse V <sup>1</sup>. A cette occasion Alphonse aura sans doute stipulé qu'on lui rendrait sa sœur, et de son côté, Modhaffar, qui n'avait nulle raison pour retenir à Cordoue cette veuve de son père, lui aura accordé sa demande sans trop de difficulté.

Que l'on retranche maintenant de la légende ce qu'elle a de miraculeux et d'inexact, alors il reste ceci: Une fille de Bermude II, nommée Thérèse, a épousé un roi musulman; renvoyée à son frère Alphonse V après la mort de son père et de son époux, elle prit le voile et mourut à Oviédo, dans le cloître de saint Pélage.

Voilà pour ce qui concerne le mariage d'Almanzor avec une fille de Bermude; mais il me paraît certain que ce ministre a encore épousé une autre princesse du Nord, et c'est de ce mariage que nous allons parler à présent.

On sait qu'Almanzor a eu pour successeur comme premier ministre son fils Abdalmelic, surnommé Modhaffar, et l'on n'ignore pas non plus qu'après la mort de Modhaffar, arrivée dans l'année 1008, un autre fils d'Almanzor, Abdérame, est devenu premier ministre. On donnait à ce dernier un surnom que les Arabes écrivent منشول ou شنجول. Que signifie ce mot? L'auteur du Kitâb al-ictifâ 2 dit que c'est un

<sup>1)</sup> Risco, Historia de Leon, t. I, p. 236.

<sup>2)</sup> Dans mes Scriptorum Arab. loci de Abbad., t. II, p. 13.

sobriquet et il l'explique par حمق fou; mais cette explication est erronée, et Rodrigue de Tolède était dans le vrai quand il disait dans son Historia Arabum: «derisorie Sanciolus dicebatur.» Sanchol, car c'est ainsi qu'il faut prononcer, témoin les Annales Toledanos II 1, est bien certainement un diminutif de Sancho. Ibn-Haiyân nous fournit un autre exemple d'un tel diminutif dans la langue romane du midi de la Péninsule. Il parle d'un lieutenant d'Omar ibn-Hafçoun, qu'il appelle tantôt al-ohaimir (الاحيب,), tantôt el royol (البيول) 2. Le premier de ces mots est le diminutif de l'adjectif arabe ahmar (rouge); le second est le diminutif du mot roman royo (rouge), qui existe encore en espagnol. El Royo a été de bonne heure un sobriquet. Au XIe siècle, on le donnait, par exemple, à Mocâtil, un capitaine berber du prince de Grenade Abdallâh ibn-Bologguîn. «Ce Mocâtil, dit Ibn-al-Khatîb, portait le surnom de el Royo à cause de son teint rougeaud 3. » Aujourd'hui les Espagnols, quand ils veulent désigner un petit homme au teint rougeaud, disent el royuelo, parce que, dans certains cas, leur langue change l'o latin ou roman en ue; mais au IXe siècle on disait el royol, et ce mot est

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. XXIII, p. 403.

<sup>2)</sup> Ibn-Haiyan, man. d'Oxford, fol. 18 v. et 70 v.

<sup>3)</sup> يُعْرَف بالرَّويُه لِحمرة كانت في وجهة (Man. E., article sur Mocâtil.

synonyme d'al-ohaimir; l'un est une traduction de l'autre. Sanchol est donc un diminutif de Sancho comme royol de royo, et ce qui le prouve de la manière la plus convaincante, ce sont les vers qu'un poète contemporain composa alors que le cadi Ibn-Dhacwân et le secrétaire d'état Ibn-Bord eurent persuadé au calife Hichâm II de déclarer Abdérame héritier présomptif du trône. Ces vers, qu'Ibn-al-Abbâr (p. 150) nous a conservés, sont conçus en ces termes:

«Ibn-Dhacwân et Ibn-Bord ont blessé la religion d'une manière inouïe <sup>2</sup>. Ils se sont révoltés contre le Dieu de vérité, puisqu'ils ont déclaré le petit-fils de Sancho <sup>3</sup> héritier du trône.»

On voit donc pourquoi on donnait à Abdérame le sobriquet de Sanchol ou petit Sancho: sa mère était la fille d'un prince chrétien, d'un Sancho. Et voilà pourquoi ce malheureux jeune homme a été si indignement calomnié; voilà pourquoi les prêtres musulmans s'acharnaient tant à sa perte! Sa naissance était à leurs yeux une tache ineffaçable; la seule pensée que le petit-fils d'un mécréant, d'un Sancho, monterait sur le trône des califes les faisait frémir d'horreur. Aussi n'eurent-ils point de repos qu'il n'eût été massacré.

<sup>1)</sup> Au lieu de عيد , je crois devoir lire عيد . غيدُ.

<sup>.</sup> حَفيد شَنْجُهُ (2

Almanzor, ceci est désormais incontestable, a donc aussi épousé une princesse chrétienne autre que Thérèse, la fille de Bermude II. Mais qui était le père de cette femme? de quel Sancho s'agit-il? Pour décider cette question, nous devons commencer par examiner vers quelle époque le mariage a eu lieu; nous pouvons le faire, parce que nous sommes en état de préciser, approximativement du moins, la date de la naissance d'Abdérame-Sanchol.

On sait que les musulmans font circoncire leurs fils quand ceux-ci ont atteint leur cinquième ou leur sixième année 1. Or, nous savons par Maccarî (t. I, p. 348) que l'année où Abdérame fut circoncis, il y avait une grande famine, causée par une longue sécheresse, et que le jour même de la circoncision, il tomba une pluie abondante. Est-il possible à présent de déterminer l'époque à laquelle cette famine eut lieu et d'en préciser le terme? Nous devons consulter à cet effet le Cartâs, où les calamités de ce genre se trouvent notées avec une scrupuleuse exactitude. Ce livre nous apprend (p. 72, 73) que la grande disette, causée par la sécheresse, commença dans l'année 579 de l'Hégire (989 de J. C.), et qu'elle dura jusque vers la fin de 581, c'est-à-dire jusqu'en février ou en mars 992; alors il commença à pleuvoir abondamment. Abdérame a donc été circoncis au com-

<sup>1)</sup> Lane, Modern Egyptians, t. I, p. 77.

mencement de l'année 992, et comme il doit avoir compté alors cinq ou six ans, il doit être né vers l'année 986. Le mariage d'Almanzor avec la fille de Sancho peut donc avoir eu lieu dans l'année 985.

Quel Sancho y avait-il alors qui eût une fille nubile? Était-ce Sancho de Castille? Cela ne serait pas impossible. Il est vrai que Sancho ne succéda à son père Garcia Fernandez que dans l'année 995, et qu'il ne mourut qu'en 1017, quinze années après Almanzor; mais déjà dans l'année 972, lui et d'autres enfants de Garcia Fernandez signent des chartes 1; il est donc permis de le supposer né vers l'année 950; alors il peut s'être marié vers l'année 969, et avoir eu une fille nubile vers 985. Le Sancho dont il s'agit peut donc bien avoir été Sancho de Castille, et ce qui rend cette supposition assez probable c'est qu'il existait entre lui et Almanzor des relations amicales: Almanzor avait même prêté son appui à Sancho, lorsque ce dernier s'était révolté contre son père. Mais l'épouse d'Almanzor peut aussi fort bien avoir été la fille de Sancho de Navarre, qui succéda à son père Garcia en 970. Nous avons donc ici l'embarras du choix.

Ibn-al-Khatîb, dans son article sur Almanzor, parle aussi d'un mariage de ce ministre avec une princesse du Nord; mais il est douteux quelle princesse il

<sup>1)</sup> Berganza, t. II, Escr. 69 et suiv.

a en vue, Thérèse ou la fille de Sancho. Je serais plutôt porté à croire qu'il s'agit de cette dernière. Quoi qu'il en soit, voici le passage d'Ibn-al-Khatîb, qui me semble assez curieux (man. G., fol. 180 r. et v.):

«Almanzor fit environ soixante-dix campagnes; il conquit des provinces, arracha les ronces de l'impiété, humilia les mécréants, rompit les rangs des infidèles, brisa les croix, parcourut le pays des ennemis jusqu'à son extrémité et leur imposa des tributs. Le chef des Roum le craignait à un tel point qu'il voulut allier sa propre maison à la sienne et qu'il lui offrit sa fille. Celle-ci devint alors la femme favorite d'Almanzor, et elle surpassa toutes ses compagnes en piété 1 et en vertu.»

واصَلَ رحّه الغزو بنفسه فيما يناهز سبعين أعزوة ونتج فيها البلاد وحصد شوكة الكفر واذلَّ الطواغيت وفصَّ مَصَافَّ الكُفَّار وكسر الصلبان وبلغ الأَّعْماق وضرب على العدر الصرائب الى أن تلقًاه عظيمُ الروم نفسه (ببنّته lisez) واتحفه بها في سبيل الرعية (الرغبة lisez) في صهرة فكانت احظى عقائله وَأَبْرَتْ في الدين والفصل على سائر

ازواجه الا

<sup>1)</sup>  $\Pi$  est presque inutile de dire que cette dame avait dû embrasser l'islamisme.

<sup>2)</sup> Cette leçon se trouve sur la marge du man.; le texte porte وغير . Dans l'Abrégé que possède la Bibl. de Berlin, on lit: وغزا نحو السبعين غزاة المحادث

#### XIV.

#### SUR LA BATAILLE DE CALATAÑAZOR.

Dans le printemps de l'année 1002, cinq ans après sa glorieuse expédition contre Saint-Jacques-de-Compostelle, Almanzor, quoique déjà malade, rassembla vingt mille hommes, et, partant de Tolède, il se mit en campagne pour aller attaquer le royaume de Léon et principalement la Castille. Il était dans les décrets de la destinée que cette campagne, celle de Canalès et du cloître 1, comme l'appellent les Arabes, serait la dernière du grand capitaine; mais elle fut heureuse comme toutes les précédentes l'avaient été; la Castille fut mise à feu et à sang, et les musulmans. ainsi que l'indique le nom qu'ils ont donné à cette expédition, pénétrèrent jusqu'à Canalès (dans la Rioja) 2 et jusqu'à un cloître, qui, selon toute apparence, était celui de San-Millan (saint Émilien), le patron de la Castille. En effet, dans une charte de 1027 3, Sancho-le-Grand, roi de Navarre, nomme ce célèbre couvent, qui se trouvait dans le voisinage de

توفى (المنصور) رحم منصوفًا عن غزاته المسمَّاة بقنالش (١) المنصور) وقد دَوَّخَ اقطار قشتالة . Ibn-al-Khatib, article sur Al-

<sup>2)</sup> Canalès se trouve à 9 lieues S. de Najera.

<sup>3)</sup> Apud Llorente, Provincias Vascongadas, t. III, p. 356.

Canalès, parmi ceux que «les barbares» et «le féroce persécuteur» avaient détruits.

Cependant Almanzor sentait sa maladie empirer. Se méfiant des médecins, qui n'étaient pas d'accord entre eux sur la nature de cette maladie et sur le traitement à suivre, il refusait obstinément les secours de l'art, et d'ailleurs il était convaincu qu'il ne pouvait guérir. N'étant plus en état de se tenir à cheval, il se faisait porter en litière. Il souffrait cruellement. «Vingt mille soldats, disait-il, sont inscrits sur mon rôle, mais il n'y a personne parmi eux qui soit aussi misérable que moi.»

Porté ainsi à dos d'homme pendant quatorze jours, il arriva enfin à Medinaceli. Une seule pensée remplissait son esprit. Son autorité ayant toujours été contestée et chancelante, en dépit de ses nombreuses victoires et de sa grande renommée, il craignait qu'une révolte n'éclatât après sa mort et n'enlevât le pouvoir à sa famille. Tourmenté sans cesse par cette idée, qui empoisonnait ses derniers jours, il fit venir son fils aîné, Abdalmelic, auprès de son lit, et, lui donnant ses dernières instructions, il lui recommanda de confier le commandement de l'armée à son frère Abdérame et de se rendre sans retard à la capitale, où il devrait s'emparer du pouvoir et se tenir prêt à réprimer immédiatement toute tentative d'insurrection. Abdalmelic lui promit de suivre ces conseils; mais l'inquiétude d'Almanzor était telle qu'il rappelait son fils chaque fois que celui-ci, croyant que son père avait fini de parler, voulait se retirer; le moribond craignait toujours d'avoir oublié quelque chose, et toujours il trouvait un nouveau conseil à ajouter à ceux qu'il avait déjà donnés. Le jeune homme pleurait; son père lui reprochait sa douleur comme un signe de faiblesse. Quand Abdalmelic fut parti, Almanzor se sentit un peu mieux et fit venir ses officiers. Ceux-ci le reconnaissaient à peine; il était devenu si maigre et si pâle qu'il ressemblait à un spectre, et il avait presque entièrement perdu la parole. Moitié par gestes, moitié par des mots entrecoupés, il leur dit adieu, et peu de temps après, dans la nuit du lundi, 10 août, il rendit le dernier soupir.

Tels sont les détails que les auteurs arabes <sup>1</sup> donnent sur la dernière campagne et sur la mort du premier ministre de Hichâm II; mais les chroniqueurs latins du XIII<sup>e</sup> siècle, Lucas de Tuy et Rodrigue de Tolède, en savent davantage. A les en croire, Almanzor, ce héros qui, suivant le témoignage unanime des Arabes et des chrétiens <sup>2</sup>, n'avait jamais été vaincu, aurait été battu pendant sa dernière campagne à Calatañazor, entre Osma et Soria, et cette bataille, gagnée, à ce qu'on dit, par les Léonais, les Castillans et les Navarrais, est devenue fort célèbre. Mais si

<sup>1)</sup> Maccari, t. II, p. 65; Ibn-al-Abbâr, dans mes Notices, p. 151; Ibn-al-Khatib, article sur Almanzor, man. G., fol. 181 v.

<sup>2)</sup> Almanzor qui semper invictus fuerat. Rodrigue, L. V, c. 16.

renommée qu'elle soit, il est permis de demander si l'on peut se fier à ce que les chroniqueurs du XIIIe siècle rapportent à ce sujet. Nous nous proposons d'examiner cette question, et nous commencerons par traduire le récit de Lucas, qui est en même temps plus ancien et plus complet que celui de Rodrigue. Lucas s'exprime en ces termes (p. 88):

«Ensuite» — c'est-à-dire, après l'expédition d'Almanzor contre Compostelle - « ensuite le roi Bermude envoya des messagers à Garcia Fernandez, comte de Castille, et à Garcia, roi de Pampelune, pour les prier de l'aider à combattre un ennemi aussi redoutable. Le roi Garcia lui envoya alors la plus grande partie de son armée, et le comte Garcia Fernandez vint en personne avec toutes ses troupes. De son côté, le roi Bermude, qui, tourmenté de la goutte et ne pouvant se tenir à cheval, se faisait porter à dos d'homme, vint avec une grande armée à la rencontre d'Almanzor, alors que ce dernier, après avoir quitté la Galice, voulait ravager de nouveau les frontières de la Castille. La bataille s'étant engagée près de Canatanazor, plusieurs milliers de Sarrasins perdirent la vie, et s'il n'eût été sauvé par l'obscurité de la nuit, Almanzor lui-même aurait été fait prisonnier. Toutefois il ne fut pas vaincu ce jour-là, et la nuit il prit la fuite avec les siens. demain, le roi Bermude donna l'ordre qu'on se rangeât de nouveau en bataille et qu'on se tint

prêt à attaquer les Sarrasins au lever de l'aurore. L'armée arriva dans le camp de l'ennemi, où elle ne trouva que les tentes et un grand butin; mais le comte Garcia Fernandez, qui poursuivait les Sarrasins fugitifs, tua une multitude innombrable d'entre eux. Il est merveilleux que le jour même où Almanzor eut le dessous à Canatanazor, une espèce de pêcheur criait d'une voix lamentable sur les bords du Guadalquivir, tantôt en chaldéen 1, tantôt en espagnol:

En Canatanazor perdió Almanzor el tambor;

ce qui signifie: A Canatanazor Almanzor a perdu sa timbale ou son sistre, c'est-à-dire sa joie. Des barbares de Cordoue venaient vers lui; mais dès qu'ils l'approchaient, il s'évanouissait, et, reparaissant aussitôt dans un autre endroit, il répétait la même plainte. Nous croyons que c'était le diable qui pleurait ainsi la défaite des Sarrasins. Quant à Almanzor, à partir du jour où il avait eu le dessous, il ne voulut plus ni manger ni boire, et quand il fut arrivé dans la ville de Medinaceli, il y mourut.»

Il est assez singulier qu'aucun auteur arabe ne parle de cette bataille. On la trouve mentionnée, il est vrai, dans la traduction anglaise de Maccarî (t. II; p. 197); mais à mon grand regret je suis forcé de

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, en arabe.

répéter ici ce que j'ai déjà dù dire à une autre occasion, à savoir que le traducteur s'est donné la liberté de mettre dans la bouche de Maccarî un abrégé d'un passage de Conde, lequel a trouvé bon de défigurer le récit de Lucas et de le donner pour un récit arabe. Les auteurs musulmans ne parlent donc pas de cette bataille, et ce qui à coup sûr n'est pas moins remarquable, c'est que les chroniqueurs latins qui écrivirent avant le XIIIº siècle, ne la connaissent pas davantage; on ne la trouve ni dans les petites chroniques, ni chez le moine de Silos, ni chez Pélage d'Oviédo, ni dans l'Historia Compostellana. Et pourtant cette bataille, supposé qu'elle ait eu lieu, valait bien la peine d'être notée. L'honneur national, ce semble, commandait aux chroniqueurs d'en parler; pourquoi n'ont-ils pas dit qu'Almanzor, qui avait toujours vaincu les chrétiens, fut enfin vaincu à son tour? Et ce qui étonne surtout, c'est le silence du moine de Si-Après avoir tracé un sombre tableau des calamités que le terrible hàdjib avait infligées à l'Espagne chrétienne: « A la fin, s'écrie-t-il, Dieu eut pitié de tant de misères!» Ou'arriva-t-il donc? zor fut-il vaincu, et vaincu à Calatañazor? ment; - il mourut, ou, comme s'exprime le pieux chroniqueur, un démon, qui l'avait possédé vivant, l'emporta.

Que si le silence absolu de tous ces écrivains fait déjà douter de la vérité du récit de Lucas, ce récit,

considéré en lui-même, n'est guère vraisemblable. Remarquons d'abord que, d'après cette relation, Almanzor n'alla pas plus loin que Calatañazor, et que c'est là qu'il fut arrêté par l'armée des alliés. Il n'en fut pas ainsi. Almanzor pénétra bien plus avant dans le pays, puisqu'il s'avança jusqu'à Canalès. Les alliés n'ont donc pas arrêté les musulmans à Calatañazor. Mais d'ailleurs, quels étaient ces alliés? Bermude de Léon, qui était mort depuis trois ans, et Garcia de Castille, qui avait cessé de vivre sept ans auparavant! Voilà d'étranges anachronismes! Mais il y a plus: tout le récit est un anachronisme; Lucas - l'ensemble de son texte ne laisse aucun doute à cet égard — Lucas place la bataille de Calatañazor dans la même année que l'expédition de Compostelle; il ignore qu'Almanzor survécut cinq ans à cette expédition. dire enfin du diable déguisé en pêcheur, qui chante des vers arabes et espagnols sur les bords du Guadalquivir? Cette histoire miraculeuse ne montre-t-elle pas que ce récit est un conte populaire ou une légende monacale, mais en tout cas un récit fabuleux et indigne de figurer dans l'histoire?

La bataille de Calatañazor fait partie d'une traînée de légendes qui doivent leur origine à l'expédition de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les victoires d'Almanzor, et surtout la prise de Compostelle, étaient restées pour les chrétiens un mystère inexplicable. Pourquoi Dieu avait-il permis que les fidèles fussent foulés aux

pieds par les mécréants? On répondait, comme nous l'avons vu plus haut (p. 21, 22), que Bermude et ses contemporains avaient mérité un tel châtiment par leurs énormes péchés. Mais une telle réponse n'expliquait pas encore pourquoi le sanctuaire de l'apôtre saint Jacques avait été profané. L'apôtre, du moins, n'était pas un pécheur: il n'avait pas mérité d'être châtié, lui. Et puis, son église une fois violée, pourquoi n'en avait-il pas puni les profanateurs, lui qui en d'autres circonstances savait si bien défendre le pays dont il était le patron; lui, le brave guerrier. qui avait combattu à cheval, un drapeau blanc à la main, dans les batailles de Clavijo et de Simancas? De telles questions, fort compromettantes pour l'honneur du saint, embarrassaient d'abord les prêtres: mais peu à peu ils s'enhardirent. Il n'est pas vrai, disaient-ils alors, que les Sarrasins s'en soient retournés sans accident à Cordoue, et que saint Jacques ait négligé de châtier l'insulte faite à son temple; au contraire, il a envoyé aux infidèles une dyssenterie qui les a fait mourir presque tous, et Almanzor luimême mourut de remords dès qu'il fut arrivé à Medinaceli. Telle est la tradition qui se trouve dans l'Historia Compostellana; celle que donne l'interpolateur de Sampiro lui ressemble, mais elle va plus loin encore. D'après celle-là, l'église de Compostelle n'a pas été détruite : elle a été sauvée d'une manière miraculeuse, et l'armée musulmane a péri jusqu'au dernier

homme. «Almanzor — je donne les propres paroles du chroniqueur — Almanzor eut l'audace inouïe de vouloir s'approcher de l'église et même du tombeau de saint Jacques; mais, arrêté par le Tout-Puissant, il retourna sur ses pas frappé de terreur. Notre Roi qui est dans les cieux, n'oublia pas le peuple chrétien; il envoya une dyssenterie aux descendants d'Hagar, et pas un d'entre eux n'y survécut, pas un ne revint dans son pays.»

D'après ces traditions, ce fut saint Jacques ou Dieu lui-même qui punit les mécréants; ceux-ci moururent de maladie, et non par la main des hommes. Mais les premiers pas étant faits, pourquoi ne serait-on pas allé plus loin? L'honneur de saint Jacques sauvé, pourquoi n'aurait-on pas sauvé aussi l'honneur national? Pourquoi, enfin, n'aurait-on pas dit que, pendant leur retraite, les Sarrasins avaient été exterminés, non-seulement par la main de saint Jacques, mais encore par celle des soldats de Bermude? Et en effet, les ecclésiastiques s'engagèrent dans cette voie; mais au commencement, il faut le dire à leur honneur, ils le firent avec une timidité assez marquée; une certaine pudeur, un certain respect pour la vérité, les retenait encore. La main des hommes se montre d'abord chez le moine de Silos (c. 68), mais d'une manière très-vague, car cet écrivain dit seulement ceci: «Rex cælestis, memorans misericordiæ suæ, ultionem fecit de inimicis suis: morte etenim

quâdam i subitaneà et gladio ipsa gens Agarenorum cœpit interire et ad nihilum quotidie devenire.» Pélage d'Oviédo (c. 4) se borne à répéter cette phrase; mais Lucas de Tuy est bien plus explicite. A l'époque où il écrivait, deux siècles et demi s'étaient déjà écoulés depuis l'expédition de Compostelle; on pouvait donc dire à ce sujet tout ce qu'on voulait, sans avoir à craindre d'être démenti. Aussi Lucas, après avoir copié le passage du moine de Silos que nous avons cité, ajoute-t-il hardiment: «Le roi Bermude envoya beaucoup de troupes légères à la poursuite des Sarrasins, et ces troupes, aidées par saint Jacques, assommèrent les mécréants dans les montagnes de la Galice, à la manière des bouchers qui assomment le bétail.»

Un tel récit suffit-il pour contenter l'amour-propre de la nation? A peu près; mais une victoire remportée par les chrétiens en rase campagne vaudrait mieux, cela est incontestable. Eh bien! les chrétiens ont réellement battu Almanzor, l'invaincu; ils l'ont battu à Calatañazor. Cette fameuse bataille a été ajoutée comme corollaire à la série de légendes que l'on a inventées, non pas tout d'un coup, mais successivement, pour sauver l'honneur de saint Jacques et l'honneur national.

<sup>1)</sup> Cette leçon, qui se trouve chez Pélage d'Oviédo, vaut mieux que celle de morte quidem.

## ESSAI

SUR

# L'HISTOIRE DES TODJIBIDES LES BENI-HACHIM DE SARAGOSSE

ET

## LES BENI-ÇOMADIH D'ALMÉRIE

I.

« Il est facile de vaincre les Espagnols, il est presque impossible de les soumettre, » avaient déjà dit les Romains; et les Arabes, quand ils tentèrent à leur tour de subjuguer la Péninsule, furent à même de constater la parfaite justesse de cette remarque. Leur autorité, reconnue dans les grandes villes, était contestée partout ailleurs, et dans les provinces éloignées elle se faisait à peine sentir. A la longue un gouvernement fort eût sans doute réussi à dompter la population indigène; mais le gouvernement arabe était faible, et ses meilleures mesures étaient presque toujours déconcertées par l'esprit turbulent et anarchique de ceux qui devaient veiller à leur exécution.

Dans l'Aragon, province qui sous les Arabes s'appelait la Frontière supérieure, une ancienne famille visigothe 1, celle des Beni-Casî, profita de la faiblesse du gouvernement pour fonder une principauté indépendante. A l'époque de la conquête, ces Beni-Casî avaient abjuré la religion chrétienne, et, étant devenus clients du calife Walîd 2, ils avaient conservé les vastes domaines qu'ils possédaient sur la rive droite de l'Èbre 3. Après la mort d'Abdérame Ier (788), lorsque les deux fils de ce monarque, Solaimân et Hichâm, se disputaient le trône, Mousâ Ier, fils de Fortunio, qui était alors le chef des Beni-Casî et qui avait épousé une fille d'Iñigo Arista, premier roi de Pampelune 4, se déclara pour Hichâm et enleva Saragosse aux adversaires de ce prince 5. Ses héritiers cessèrent de reconnaître la souveraineté des sultans. et Hacam Ier, quoiqu'il eût réussi à vaincre tous les autres rebelles, essaya en vain de réduire ceux-là 6. Vers le milieu du IXe siècle, cette maison s'éleva à

<sup>1)</sup> Sébastien, c. 25.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Coutîa, fol. 26 r.

<sup>3)</sup> La chronique navarraise connue sous le nom de manuscrit de Meyá donne à Mousâ Ier le titre de seigneur de Borja (en Aragon) et de Terrero ou Trero. Voyez le texte de cette chronique dans les Memorias de la Academia de la historia, t. IV, p. 52.

<sup>4)</sup> Elle s'appelait Assona. Man. de Meyá.

Nowairî, p. 446; Ibn-Adhârî, t. II, p. 63, 64; Ibn-Khaldoun,
 fol. 5 v.

<sup>6)</sup> Ibn-al-Coutia, fol. 22 r.

une si grande puissance, grâce aux talents de Mouså II, qu'elle pouvait marcher de pair avec les maisons souveraines. D'abord gouverneur de Tudèle, Mousà commandait les armées d'Abdérame II, alors qu'elles allaient ravager les frontières de la France: puis. avant eu une querelle avec un général fort en faveur auprès du sultan, il se révolta, conclut une alliance avec le roi de Navarre, et battit avec lui l'armée du sultan 1. Bientôt après, Abdérame dut le supplier de venir à son secours. N'ayant pas assez de troupes à opposer aux Normands, qui, débarqués à Lisbonne (844), avaient pris et saccagé Séville, il fit dire à Mousa qu'en sa qualité de client des Omaiyades, il manquerait à l'honneur, s'il refusait de venir sauver ses patrons. Mousâ, après s'être fait prier un peu, marcha vers le Sud avec une armée nombreuse, et, secondé par les troupes du sultan, il attaqua à l'improviste les pirates du Nord et les contraignit à se rembarquer 2. Depuis lors il sut encore accroître et fortifier sa puissance. A l'époque où Mohammed monta sur le trône (852), il était maître de Saragosse, de Tudèle, d'Huesca 3, de toute la Frontière supérieure 4. Tolède avait conclu une alliance avec lui,

Nowairî, p. 460; Ibn-Khaldoun, fol. 8 r.; Ibn-Adharî, t. II,
 p. 88, 89.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Coutia, fol. 26 r.

<sup>3)</sup> Sébastien, c. 25.

<sup>4)</sup> Ibn-al-Coutia, fol. 41 r.

et son fils Lope était consul dans cette ville 1. rier intrépide et infatigable, il tournait ses armes tantôt contre le comte de Barcelone ou celui de l'Alava, tantôt contre le comte de Castille ou le roi de France. Parvenu au comble de la gloire et de la puissance, respecté et courtisé par tous ses voisins, même par le roi de France, Charles-le-Chauve, qui lui envoyait des présents magnifiques 2, Mousâ tranchait du souverain sans que personne osât s'y opposer, et enfin, voulant l'être de nom comme il l'était de fait, il prit sièrement le titre de troisième roi en Espagne 3. Mais quand il commença à vieillir, la fortune, qui n'aime point les vieillards 4, lui tourna le dos. Vaincu par Ordoño Ier, roi de Léon, dans la bataille d'Albelda, il perdit dix mille cavaliers, et lui-même, démonté et trois fois blessé, ne dut la vie qu'à la générosité d'un ami qu'il avait parmi les vainqueurs, et qui lui prêta un cheval pour se sauver (860) 5. Mais rien ne pouvait abattre son courage; ce qu'il avait perdu d'un côté, il voulut le regagner de l'autre. Il concut le projet d'enlever à son rival de Cordoue un serviteur d'une fidélité éprouvée, le gouverneur de Guadalaxara. Accompagné de ses

<sup>1)</sup> Sébastien, c. 25, 26.

<sup>2)</sup> Sébastien, c. 26.

<sup>3)</sup> Sébastien, c. 25.

<sup>4)</sup> Mot de Charles-Quint.

<sup>5)</sup> Schastien, c. 26; Chron. Albeld., c. 60.

troupes, il prit donc un jour la route de cette ville. Croyant qu'il venait pour l'attaquer, Izrâc (c'était le nom du gouverneur) alla à sa rencontre avec ses soldats; mais quand les deux armées se trouvèrent en présence, Mousâ fit demander à Izrâc un entretien. « Je ne suis point venu pour vous combattre, lui ditil; mon but est tout autre. J'ai une fille qu'aucune femme ne surpasse en beauté; je ne veux la marier qu'au plus beau jeune homme du pays, et comme tout le monde vous tient pour tel, je vous l'offre pour épouse.» Izrâc accepta, mais sans s'engager à marcher en politique sur les traces de son futur beaupère, et celui-ci acquit bientôt la certitude que son gendre, qui, après avoir goûté les premières joies du mariage, avait fait un voyage clandestin à Cordoue, était toujours sur le meilleur pied avec le sultan. Bien résolu à l'en punir, il vint mettre le siège devant Guadalaxara. Un jour qu'Izràc dormait dans une chambre de son château, la tête appuyée sur le sein de sa jeune épouse, celle-ci vit son père fondre sur les vignerons et les cultivateurs, et les culbuter dans la rivière. Pleine d'admiration pour le héros qui, dans sa verte vicillesse, déployait encore l'ardeur et l'agilité d'un jeune homme, elle éveilla son mari en criant: « Vois donc ce 'qu'il fait, le lion! - Ah, lui répondit son époux, jaloux de cette sympathie naïve témoignée à un autre que lui, tu sembles me préférer ton père! Le crois-tu donc plus brave que moi? En cela tu te trompes.» En parlant ainsi, il revêtit sa cuirasse, vola à la rencontre de son beau-père, et le blessa mortellement en lui lançant un javelot (862) <sup>1</sup>.

Grâce à la mort de cet homme extraordinaire, le sultan put se remettre en possession de Tudèle et de Saragosse; mais la joie qu'il en ressentit ne fut pas longue. Dix années après la mort de Mousâ, ses fils, aidés par la population de la province qui s'était accoutumée à n'avoir que les Beni-Casî pour maîtres, chassèrent les troupes du sultan 2. Ce dernier tâcha en vain de les réduire: les Beni-Casî, secondés par le roi de Léon, Alphonse III, qui avait conclu avec eux une alliance si étroite qu'il leur avait confié l'éducation de son fils Ordoño 3, repoussèrent victorieusement ses attaques 4.

Le sultan Mohammed comprit enfin que ses propres forces étaient insuffisantes, et au risque de se créer un rival non moins dangereux, il chercha un allié dans Abdérame, le chef des Todjibides.

La noble et puissante famille à laquelle appartenait Abdérame et qui habitait l'Aragon depuis le temps de la conquête, avait toujours exercé sur ses contribules une autorité patriarcale, mais qui jamais

<sup>1)</sup> Ibn-al-Coutîa, fol. 41 r. et v.; Ibn-Adhârî, t. II, p. 100.

<sup>2)</sup> Ibn-Adhari, t. II, p. 103.

<sup>3)</sup> Chron. Albeld. contin., c. 67.

<sup>4)</sup> Ibn-Adhârî, t. II, p. 104, 106.

n'avait été formellement sanctionnée par les sultans. Mohammed commença donc par reconnaître Abdérame pour le chef de sa tribu, en lui recommandant d'organiser ses hommes et de les établir dans les villes de Calatayud et de Daroca, dont il avait fait réparer les fortifications. Il ne négligea rien pour attacher ces Arabes à sa dynastie, et chaque fois qu'ils faisaient une expédition, il les comblait de présents 1. C'était une politique habile et qui ne manqua pas de porter des fruits. Grâce à ses alliés, grâce aussi à la discorde qui, depuis l'année 882, avait éclaté entre les Beni-Casî eux-mêmes 2, la puissance du sultan croissait aux dépens de celle de ses adversaires. chef de ces derniers, Mohammed, fils de Lope et petit-fils du grand Mousâ II, se vit contraint, dans l'année 884, de vendre Saragosse à Raymond, comte de Pallars 3, soit par besoin d'argent, soit qu'il sentît l'impossibilité de défendre plus longtemps sa capitale contre les attaques sans cesse renouvelées du sultan. Raymond avait fait un mauvais marché: le sultan lui enleva Saragosse 4.

Pendant que l'autorité royale s'affermissait ainsi dans le nord-est, elle déclinait au contraire dans tou-

<sup>1)</sup> Ibn-Haiyan, man. d'Oxford, fol. 15 r.

<sup>2)</sup> Chron. Albeld. contin., c. 67.

<sup>3)</sup> Ibn-Haiyân, fol. 15 r. et v., où il faut lire 271 au lieu de 261, comme le prouve la comparaison du Chron. Albeld. contin.

<sup>4)</sup> Ibn-Khaldoun, fol. 9 v.

tes les autres provinces avec une effrayante rapidité. Partout les Espagnols couraient aux armes, avec un indicible enthousiasme, pour chasser ou massacrer leurs oppresseurs, et d'un autre côté l'aristocratie arabe, toujours hostile au pouvoir royal, profitait, pour s'y soustraire, du désordre universel, de sorte qu'à l'époque où Abdallâh monta sur le trône (en 888), l'État semblait menace d'une dissolution complète. Pour comble de malheur, le sultan était entouré de traîtres. Il le savait, et, déjà soupconneux de sa nature, il le devint bien davantage quand il eut éprouvé à ses dépens qu'il ne pouvait se fier à personne, pas même aux ministres qui en apparence lui étaient le plus dévoués. Or il arriva que le vizir Barrà ibn-Mâlic le Coraichite laissa échapper, en présence de tous ses collègues, quelques paroles imprudentes, et d'où la malveillance pouvait conclure que lui et son fils Ahmed, le gouverneur de Saragosse, tramaient un complot contre le sultan. Abdallàh du moins v vit la preuve d'une trahison; mais que ferait-il? Déposerait-il le vizir et son fils? Il ne l'osait pas; il sentait que ce serait les forcer à se révolter contre lui. Il résolut donc de recourir à un de ces moyens détournés qu'il employait habituellement, et de se servir à cet effet des Todjîbides. Toutefois il ne s'adressa pas au chef de cette famille, mais à son fils, Mohammed al-Ancar 1, qu'il avait connu dans sa jeu-

<sup>1)</sup> Abou-Yahya Mohammed ibn-Abdérame, surnommé al-Ancar.

nesse et auquel il écrivit que, s'il était en état de le faire, il devait assassiner le gouverneur de Saragosse. Il lui envoya en même temps un diplôme de gouverneur, mais en lui recommandant de ne le montrer à personne avant que le gouverneur eût cessé de vivre 1. Al-Ancar fit voir à son père la lettre du sultan, mais L'un et l'autre étaient Arabes non pas le diplôme. dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire extrêmement perfides; ils n'hésitèrent donc pas à se charger de l'exécution de l'ordre du souverain; pour eux il ne s'agissait que de choisir le moyen qui pût les conduire le plus sûrement au but. Le parti auguel ils s'arrêtèrent fut assez singulier: ils convinrent entre eux que le père jouerait le rôle de bourreau et le fils celui de victime; puis ce dernier s'enfuirait à Saragosse; il tâcherait d'y gagner la confiance du gouverneur, et il épierait une occasion favorable pour l'assassiner; cela fait, il ouvrirait les portes de la ville à son père.

Ce plan arrêté, Abdérame feignit d'être fort en colère contre son fils; il le fit fouetter et mettre en prison, en prenant soin que toute la province le sût; puis al-Ancar s'évada et se rendit à Saragosse, où il implora la protection d'Ahmed, en maudissant l'auteur de ses jours, qui, disait-il, avait été pour lui un bourreau impitoyable. Il joua son rôle avec une adres-

<sup>1)</sup> Ibn-al-Coutia, fol. 47 r. et v.

se si consommée, qu'il réussit à tromper complétement le gouverneur. Beaucoup d'autres Arabes, qui se disaient aussi victimes de la cruauté d'Abdérame, arrivèrent successivement dans la ville. Le gouverneur les recut tous à bras ouverts, tant sa confiance dans la sincérité de son hôte était grande. Enfin, dans le mois de janvier de l'année 890, lorsqu'al-Ancar crut pouvoir exécuter son dessein sans trop risquer, il fit poignarder le gouverneur par quelques-uns de ses propres gardes qui s'étaient vendus à lui; après quoi il montra le diplôme qu'il avait reçu et s'empara du gouvernement. Peu de temps après, son père vint se présenter devant les portes de la ville. Il ne doutait pas que son fils ne lui cédât la place; mais al-Ancar, le plus fin des deux, n'en fit rien, et Abdérame sut sorcé de s'en retourner comme il était venu 1.

Le sultan avait réussi dans son dessein, et comme au fond Ahmed seul, qui disposait d'une force militaire, lui avait inspiré des craintes, il put congédier Barrâ sans courir aucun danger <sup>2</sup>; mais d'un autre côté, il ne semble pas avoir trouvé dans al-Ancar un fonctionnaire fort soumis. La position de cet Arabe envers le sultan était ambiguë: les chroniqueurs arabes, peu conséquents à eux-mêmes, le comptent et

<sup>1)</sup> Ibn-Haiyan, fol. 15 v., 16 r., 65 r.; Ibn-al-Coutia, fol. 47 v.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Coutîa, fol. 47 v.

parmi les sujets fidèles et parmi les insurgés; d'où il faut conclure qu'al-Ancar, sans rompre ouvertement avec le souverain, ne lui obéissait cependant que quand cela lui convenait. En un seul point, toutefois, il y avait entre eux communauté de vues: l'un et l'autre haïssaient les Beni-Casî. Pendant de longues années al-Ancar leur sit la guerre, et lorsque leur chef, Mohammed ibn-Lope, eut été tué devant les murs de Saragosse (898), il voulut donner au sultan une preuve de son attachement en lui envoyant la tête de son ennemi 1. Les Beni-Casî cessèrent dès lors d'être redoutables. Les guerres qu'ils s'étaient livrées entre eux et celles qu'ils avaient eu à soutenir contre les Todiîbides et contre le roi de Navarre, les avaient affaiblis à un tel point, que le sultan Abdérame III, lorsqu'il dompta partout, avec autant de fermeté que d'adresse, les nombreuses insurrections qui avaient conduit l'État à deux doigts de sa ruine. put leur interdire la Frontière et les contraindre à prendre du service dans son armée (924) 2.

Al-Ancar, dont Abdérame III n'avait pas eu à se plaindre, cessa de vivre dans la même année <sup>3</sup>, et son fils Hâchim, duquel toute la famille emprunta son nom, celui de Beni-Hâchim, mais dont nous ne sa-

Ibn-Haiyân, fol. 12 r., 13 v.; Ibn-al-Coutîa, fol. 47 v.; Ibn-A-dhârî, t. II, p. 143.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Coutîa, fol. 47 v.; Arîb, t. II, p. 175, 176, 187, 195.

<sup>3) 312.</sup> Ibn-Haiyân, fol. 16 r.

vons rien au reste si ce n'est qu'il mourut en 950 <sup>1</sup>, semble lui avoir succédé comme gouverneur de Saragosse. Il laissa deux fils, Abou-Yahyâ Mohammed et Hodhail. Le second fut l'un des généraux les plus distingués d'Abdérame III et de Hacam II <sup>2</sup>; le premier fut gouverneur de la Frontière supérieure, et nous allons voir qu'il prit une part très-active aux événements de son temps.

Loin d'avoir à se plaindre du calife Abdérame III, la famille des Beni-Hâchim était au contraire à peu près la seule à laquelle ce monarque, qui avait enlevé toute influence politique, d'une part à l'ancienne noblesse arabe, d'autre part au peuple espagnol, eût laissé son éclat et sa haute position. Toutefois, Mohammed ibn-Hâchim n'était pas content du calife, et soit qu'il eût à cœur de venger les injures de sa caste, soit qu'il ne vît dans la bienveillance d'Abdérame à son égard qu'un calcul dicté par la peur, soit enfin qu'il rêvât un trône pour lui et ses enfants, il se mit à négocier avec Ramire II, roi de Léon, et lui promit que, s'il voulait l'aider contre le calife, il le reconnaîtrait pour son suzerain. Ramire prêta l'oreille à ses ouvertures, et lorsque, dans l'année 934, Abdérame III eut entrepris une expédition contre la forteresse d'Osma, Mohammed se mit en rébellion ou-

<sup>1)</sup> Arib, t. II, p. 219.

<sup>2)</sup> Ibn-Adhârî, t. II, p. 235; Ibn-Khaldoun, fol. 16 v.

verte en refusant de se joindre à l'armée musulmane 1. Trois années plus tard, il reconnut la suzeraineté de Ramire. Quelques-uns de ses généraux refusèrent de le suivre sur la route de la trahison et rompirent avec lui; mais alors Ramire arriva avec ses troupes dans la province, assiégea et prit les forteresses qui tenaient encore pour le calife, et les livra à Mohammed 2. Cela fait, Ramire et Mohammed conclurent une alliance avec la Navarre, de sorte que tout le Nord était ligué contre Abdérame 3. Le péril était grand; mais le calife y fit face avec son énergie habituelle. S'étant mis à la tête de son armée, il marcha d'abord contre Calatayud, où commandait Motarrif, un parent de Mohammed, et dont la garnison se composait en partie de chrétiens de l'Alava, envoyés Motarrif fut tué dans la première escarpar Ramire. mouche. Son frère Hacam lui succéda dans le commandement; mais ayant été obligé d'évacuer la ville et de se retirer dans la citadelle, il se mit à traiter, et, ayant stipulé une amnistie pour lui et pour ses soldats musulmans, il livra la citadelle au calife. Les Alavais, qui n'étaient pas compris dans la capitulation, furent passés au fil de l'épée.

Après ce premier succès, Abdérame s'empara d'une trentaine de châteaux; puis il tourna ses armes tan-

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun, dans l'Appendice, nº XI.

<sup>2)</sup> Sampiro, c. 22.

<sup>3)</sup> Ibn-Khaldoun, ubi supra.

tôt contre la Navarre, tantôt contre Saragosse. Le succès couronna ses efforts. Assiégé dans Saragosse, Mohammed capitula, et cette fois Abdérame se montra plus traitable que de coutume. Il pardonnait rarement à des sujets rebelles; mais Mohammed n'était pas un rebelle ordinaire: c'était, après le monarque, l'homme le plus puissant et le plus considéré de l'État, et la prudence commandait de le ménager. Le calife lui pardonna donc et lui laissa son poste 1.

Dans l'année 959, Mohammed se trouva avec son souverain à la désastreuse bataille de Simancas, où il eut l'infortune de tomber entre les mains du vainqueur, Ramire II, qui, irrité de ce qu'il appelait sa perfidie et sa défection, le traita d'une manière fort dure. Il le fit enfermer à Léon dans un cachot, et quoique le calife fit de son mieux pour lui faire rendre la liberté, Mohammed ne la recouvra que deux années après 2.

Son fils, le vizir Yahyâ, commanda maintefois les armées d'Abdérame III et de Hacam II, tantôt en Espagne, tantôt en Afrique, et dans l'année 975, il fut nommé gouverneur de Saragosse 3. Un autre fils de Mohammed, nommé Motarrif, ne semble pas avoir joué un rôle important; mais il laissa un fils, nommé Abdérame, qui était gouverneur de la Frontière su-

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun, ubi supra; cf. Sampiro, c. 22.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, p. 173, 180.

Ibn-Adhårî, t. II, p. 234, 254, 263, 265, 266; Ibn-Khaldoun, fol. 16 v.

périeure au temps d'Almanzor, et qui reprit le projet que son aïeul avait en vain tâché de réaliser.

Comme Almanzor avait renversé successivement les hommes les plus nobles et les plus puissants de l'empire, Abdérame craignait avec raison qu'étant le dernier des nobles qui restait debout, il ne tombât bientôt, à son tour, victime de l'ambition du premier ministre, et il n'attendait, pour se révolter, qu'une occasion favorable. Il crut l'avoir trouvée lorsqu'Abdallàh, le fils aîné d'Almanzor, fut arrivé à Saragosse. Ce jeune homme était mécontent de son père, parce que celui-ci lui préférait, dans toutes les circonstances, son frère Abdalmelic. Le gouverneur de Saragosse fomenta son mécontentement, et lui inspira peu à peu l'idée de se révolter contre son père. Ils résolurent donc de prendre les armes dès que les circonstances le leur permettraient, et ils convinrent entre eux que, s'ils sortaient vainqueurs de la lutte, ils partageraient l'Espagne, de sorte qu'Abdallâh régnerait sur le Midi et Abdérame sur le Nord. Plusieurs fonctionnaires haut placés, tant dans l'armée que dans le pouvoir civil, entrèrent dans cette conjuration, et entre autres Abdallâh Pierre-sèche, un prince du sang et gouverneur de Tolède. C'était un complot formidable, mais dont les ramifications s'étendaient trop loin pour qu'il pût rester longtemps caché à l'œil vigilant du premier ministre. Des bruits vagues d'abord, mais qui prirent peu à peu de la consistance,

en parvinrent à ses oreilles, et il prit aussitôt des mesures efficaces pour déjouer les projets de ses ennemis. Ayant rappelé son fils auprès de lui, il lui inspira une fausse confiance en le comblant d'égards et de témoignages d'affection. Il fit venir aussi Abdallâh Pierre-sèche et lui ôta le gouvernement de Tolède; mais il le fit sous un prétexte fort plausible et d'une manière courtoise, de sorte que d'abord ce prince ne se doutait de rien. Peu de temps après, cependant, Almanzor le priva de son titre de vizir et lui défendit de quitter son hôtel.

Ayant ainsi réduit deux des principaux conspirateurs à l'impuissance de lui nuire, le ministre se mit en campagne pour aller combattre les Castillans. après avoir envoyé l'ordre aux généraux de la Frontière de venir le joindre. Abdérame obéit, de même que les autres généraux. Alors Almanzor excita sous main les soldats de Saragosse à former des plaintes contre lui. Ils le firent, et quand ils eurent accusé Abdérame d'avoir retenu leur solde pour se l'approprier, Almanzor le destitua (8 juin 989). Cependant, comme il ne voulait pas se brouiller avec toute la famille des Beni-Hâchim, il nomma au gouvernement de la Frontière supérieure le fils d'Abdérame, Yahyâ-Simédia. Peu de jours après, il fit arrêter Abdérame, mais sans laisser apercevoir qu'il avait connaissance du complot; il ordonna seulement qu'on procédât à une enquête sur la manière dont Abdérame

avait employé les sommes qui lui avaient été confiées pour payer les troupes, et, l'ayant fait condamner à cause de malversation, il le fit décapiter 1.

Ainsi les Beni-Hâchim avaient eu deux fois la pensée de fonder dans le Nord un État indépendant, et deux fois ils y avaient échoué; mais ce qui ne leur avait pas été possible sous Abdérame III et sous Almanzor, c'est-à-dire sous les deux gouvernements les plus forts que l'Espagne arabe ait eus, leur devint facile après la chute des Omaiyades, alors que les capitaines berbers et slaves se disputaient l'empire.

Ils ne l'essayèrent pas tout d'abord cependant. Leur première idée, lorsqu'Alî ibn-Hammoud, un descendant d'Ali, le gendre du Prophète, eut saisi la couronne, ce fut de rétablir la dynastie légitime, sauf toutefois à régner en son nom.

Mondhir, un fils de Yahyâ-Simédja, était alors le chef des Beni-Hâchim. Il avait servi autrefois sous Almanzor, qui, dans une des dernières années de sa vie, l'avait promu au grade de général 2, et à l'époque dont nous parlons, il était gouverneur de Saragosse. S'étant concerté avec Khairân, le seigneur d'Almérie et le chef le plus puissant parmi les Slaves, lesquels s'étaient brouillés avec Alî ibn-Hammoud, il fit proclamer calife un arrière-petit-fils d'Abdéra-

<sup>1)</sup> Ibn-Adharî, t. II, p. 303, 304.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Khatib, dans l'Appendice, nº XIII.

me III, qui portait le même nom que son bisaïeul, et qui, à l'époque de son élection, prit le titre de Mortadhà. Puis il marcha vers le Midi avec des troupes nombreuses, parmi lesquelles il y avait beaucoup de chrétiens (des Catalans ou des Navarrais), et se réunit à Khairàn.

De son côté, Ali ibn-Hammoud, qui avait appris que ses adversaires s'étaient déjà avancés jusqu'à Jaën, se préparait à aller à leur rencontre et il avait annoncé une grande revue pour le 17 avril (1018); mais au jour fixé, les soldats l'attendirent en vain, et comme ils commencaient à s'impatienter, quelques officiers se rendirent au palais pour s'informer du motif de son absence: ils le trouvèrent assassiné dans le bain 1. Ce crime avait été commis par des Slaves qui auparavant avaient été au service des Omaiyades 2, et tout porte à croire que Mondhir et Khairân n'y avaient pas été étrangers. Débarrassés d'un adversaire incommode, ils se hâtèrent de convoquer, pour le 30 avril, tous les chefs sur lesquels ils croyaient pouvoir compter. L'assemblée, qui fut nombreuse et dont plusieurs ecclésiastiques faisaient partie, résolut que le califat serait électif, et ratifia l'élection de Mortadhâ 3. Cela fait, on marcha contre Grenade.

Le prince qui y régnait, Zâwî ibn-Zîrî, était Ber-

Ibn-al-Athîr, dans l'Appendice, n° XIV.

<sup>2)</sup> Maccarî, t. I, p. 316, l. 1.

<sup>3)</sup> Ibn-al-Athfr, ubi supra.

ber et du parti de Câsim ibn-Hammoud, qui avait succédé à son frère Alî. Mortadhâ lui écrivit en termes très-polis, et le somma de le reconnaître pour calife. Ayant entendu la lecture de cette lettre, Zâwî ordonna à son secrétaire d'écrire sur le revers la 109° sourate du Coran, conçue en ces termes:

«O infidèles! Je n'adorerai point ce que vous adorez, et vous n'adorerez pas ce que j'adore; je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Vous avez votre religion, et moi j'ai la mienne.»

Après avoir reçu cette réponse, Mortadhâ adressa à Zâwî une seconde lettre. Elle était remplie de menaces et Mortadhâ y disait entre autres choses: «Je marche contre vous accompagné d'une foule de chrétiens et de tous les braves de l'Andalousie. Que ferez vous donc?» La lettre se terminait par ce vers:

« Si vous êtes pour nous, votre sort sera heureux; mais si vous êtes contre nous, il sera déplorable! »

Zâwî y répondit en citant la 102° sourate, ainsi concue:

«Le désir d'augmenter le nombre des vôtres vous préoccupe, et vous visitez même les cimetières pour compter les morts <sup>1</sup>; cessez de le faire: plus tard vous connaîtrez votre folie! Encore une fois, cessez

<sup>1)</sup> Voyez l'explication de ces mots dans une note de Sale sur sa traduction anglaise du Coran.

de le faire: plus tard vous connaîtrez votre folie! Cessez de le faire; si vous aviez la sagesse véritable, vous n'en agiriez point ainsi. Certainement, vous verrez l'enfer; encore une fois, vous le verrez de vos propres yeux. Alors on vous demandera compte des plaisirs de ce monde!»

Exaspéré par cette réponse, Mortadhâ résolut de tenter le sort des armes.

Cependant Khairân et Mondhir s'étaient aperçus que ce calife n'était pas celui qu'il leur fallait. Ils se souciaient fort peu, au fond, des droits de la famille d'Omaiya, et s'ils combattaient pour un Omaiyade, c'était à la condition qu'il se laisserait gouverner par eux. Mortadhâ était trop fier pour accepter un tel rôle; il ne se contentait nullement de l'ombre du pouvoir, et au lieu de se conformer aux volontés de ses généraux, ils voulait leur imposer les siennes. Dès lors ils avaient résolu de le trahir, et ils avaient promis à Zâwî qu'ils abandonneraient Mortadhâ aussitôt que le combat se serait engagé.

Ils ne le firent pas, cependant, et l'on se battit plusieurs jours de suite. Enfin Zâwî fit prier Khairân de réaliser sa promesse. «Nous n'avons tardé à le faire, lui répondit Khairân, qu'afin de vous donner une juste idée de nos forces et de notre courage, et si Mortadhâ eût su gagner nos cœurs, la victoire se serait déjà déclarée pour lui. Mais demain, quand vous aurez rangé vos troupes en bataille, nous l'abandonnerons.»

Le lendemain matin Khairân et Mondhir tournerent en effet le dos aux ennemis. Il s'en fallait beaucoup que tous leurs officiers approuvassent leur conduite; tout au contraire, plusieurs en étaient vivement indignés. De ce nombre était Solaimân ibn-Houd, qui commandait les troupes chrétiennes dans l'armée de Mondhir, et qui, sans se laisser entraîner par les fuyards, continuait à ranger ses soldats en bataille. Passant près de lui: «Sauve-toi donc, misérable, lui cria Mondhir; penses-tu que j'ai le loisir de t'attendre? — Ah, s'ècria alors Solaimân, tu nous plonges dans un malheur effroyable, et tu couvres ton parti d'opprobre!» Convaincu cependant de l'impossibilité de la résistance, il suivit son maître.

Abandonné par la plupart de ses soldats, Mortadhâ se défendit avec le courage du désespoir, et peu s'en fallut qu'il ne tombât entre les mains des ennemis. Il leur échappa cependant, et il était déjà arrivé à Guadix, hors des limites du territoire de Grenade, lorsqu'il fut assassiné par des émissaires de Khairân 1.

Khairân expia, par la ruine de son propre parti, sa lâche et infâme trahison: les Slaves ne furent plus en état de réunir une armée, et les Berbers, leurs

<sup>1)</sup> Maccarî, t. I, p. 316, 317; Ibn-al-Khatib, dans l'Appendice, n° XIII et n° XV; Ibn-Khaldoun, ibid., n° XII, et apud Hoogvliet, p. 22.

ennemis, étaient dorénavant les maîtres de l'Andalousie. Mais comme leur pouvoir ne s'étendait pas sur le Nord. Mondhir fut à même de se déclarer indépendant. En le faisant, il prit le titre d'Almanzor. Il régna longtemps, non sans gloire. Il est vrai qu'il ne put empêcher Solaimân ibn-Houd, auquel il avait confié le gouvernement de Lérida, de se soustraire à son autorité; mais il repoussa du moins les attaques de ce prince, qui voulait aussi lui arracher ses autres domaines et qui combattait au nom de l'excalife Hichâm III, un frère de Mortadhâ, auguel il avait donné un asile 1. En outre, Mondhir recula ses limites en enlevant Huesca à son parent Abou-Yahyâ Mohammed, de la branche des Beni-Comâdih 2. Il eut aussi à soutenir une guerre contre Ermesinde, qui gouvernait le comté de Barcelone pendant la minorité de son fils, Bérenger Ier3; mais en général il s'appliquait à vivre en bonne intelligence avec ses voisins chrétiens 4, et il prenait part à leurs guerres 5; sa prédilection pour ses alliés et pour ses soldats chrétiens était même si grande qu'on en mur-

<sup>1)</sup> Nowairî, p. 491.

Ibn-Khallicân , livr. VII , p. 142 éd. Wüstenfeld ; Ibn-al-Abbâr, dans l'Appendice , n° XVIII.

<sup>3)</sup> Ibn-Khaldoun, plus haut, p. 125.

<sup>4)</sup> Ibn-Khaldoun, dans l'Appendice, n° XII.

<sup>5)</sup> Mon. Sil., c. 76.

murait à Saragosse. Au reste, il avait quelque teinture des belles-lettres et il récompensait généreusement les poètes.

Mondhir mourut assassiné vers la fin du mois d'août 1039. Entouré seulement de quelques serviteurs slaves, il lisait une lettre qu'il venait de recevoir, lorsqu'un général de sa famille, Abdallâh ibn-Hacam, entra dans son appartement et lui enfonça un poignard dans le sein. Les Slaves prirent la fuite, à l'exception d'un seul, qui, plus courageux que les autres, essaya encore, mais en vain, de parer le coup. Il paya son dévouement de sa vie.

On ignore quel motif avait armé la main d'Abdallâh; on sait seulement qu'il s'empara du gouvernement et qu'il reconnut Solaimân ibn-Houd pour son souverain. Au reste, il ne jouit pas longtemps des fruits de son crime. Le peuple de Saragosse, qui avait eu beaucoup d'affection pour Mondhir, s'insurgea contre son meurtrier. Abdallâh avait prévu la tempête et il avait pris des mesures de précaution. Sentant que dans le cas d'une révolte il ne pourrait pas se maintenir à Saragosse, il avait tout préparé pour pouvoir se rendre immédiatement à Rueda, une des forteresses les plus considérables de la province. exécuta donc son dessein, sans négliger d'emporter les trésors de Mondhir. Après son départ, Saragosse fut livrée à l'anarchie. La populace se mit à piller le palais et elle l'aurait détruit de fond en comble, si Solaimân ibn-Houd, qui arriva en toute hâte, n'eût rétabli l'ordre (octobre 1039) 1.

## II.

Peu d'années après que les Beni-Hâchim eurent perdu leur royaume, une branche de leur famille qu'ils avaient chassée de l'Aragon, celle des Beni-Çomâdih, réussit à en fonder un autre sur les bords de la Méditerranée.

Moins illustres que les Beni-Hâchim, les Beni-Çomâdih ne semblent pas avoir joué un rôle important sous le règne des Omaiyades, à moins toutefois que le Todjîbide Abou-'l-Ahwaç Man ibn-Abdalazîz, l'un des généraux les plus distingués d'Almanzor, n'ait été de leur famille, comme je serais porté à le croire attendu qu'un Çomâdihite dont nous aurons bientôt à parler, portait aussi le nom d'Abou-'l-Ahwaç Man. Quoi qu'il en soit de cette supposition, il est certain qu'à l'époque où Mondhir se déclara indépendant à Saragosse, le Çomâdihite Abou-Yahyâ Mohammed était gouverneur ou prince d'Huesca. En sagacité et en éloquence il surpassait tous les capitaines de son temps; mais il avait peu de troupes, et, ayant été attaqué par le puissant Mondhir, qui voulait arrondir ses domaines, il fut

<sup>1)</sup> Voyez dans l'Appendice ,  $n^{o_5}$  XII , XIII et XVI , et comparez la note ibid. ,  $n^o$  XVII.

obligé de lui céder Huesca et d'aller chercher un asile à Valence, où régnait Abdalazîz, un petit-fils d'Almanzor. Ce prince lui fit l'accueil le plus bienveillant, et il donna même ses deux sœurs en mariage aux deux fils de son hôte, lesquels se nommaient, l'un Abou-'l-Ahwaç Man, l'autre Abou-Otba Çomâdih. Ensuite Mohammed voulut se rendre en Orient, probablement pour faire le pèlerinage de la Mecque. Il fit naufrage et trouva la mort dans les flots.

Quelque temps après, dans l'année 1058, Zohair, le successeur de Khairân à Almérie, fut tué en combattant contre Bâdîs, le prince de Grenade¹, et comme il n'avait pas laissé d'héritier, Abdalazîz de Valence se hâta de prendre possession de sa principauté, l'une des plus belles et des plus considérables de l'Espagne, sous le prétexte qu'elle lui revenait par droit de dévolution, Zohair ayant été un client de sa famille. Mais au moment où il se trouvait encore à Almérie, Modjéhid, prince de Dénia, qui ne pouvait voir l'agrandissement des états de son voisin sans en concevoir de la jalousie, fit une invasion dans le pays valencien, de sorte qu'Abdalazîz, forcé de pourvoir à la défense de ses anciennes possessions, quitta Almérie vers l'année 1041, après en avoir confié le gou-

Ibn-al-Athir, dans mes Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 34;
 Ibn-al-Khatîb, man. G., fol. 135 r.; Ibn-Khaldoun, fol. 27 r.

vernement à son beau-frère Abou-I-Ahwac Man 1.

Si le prince de Valence avait espéré trouver dans son allié un sujet fidèle, il s'était trompé. Dans ce temps-là, chaque gouverneur aspirait à l'indépendance et Man ne fit point d'exception à la règle générale: il ne tarda pas à secouer l'autorité de son beau-frère.

Après sa mort, arrivée en 1051 <sup>2</sup>, son fils Mohammed, connu sous le titre de Motacim, qui ne comptait encore que quatorze ans, lui succéda sous la tutelle de son oncle Çomâdih <sup>3</sup>. Ce dernier, s'il l'avait voulu, aurait pu monter lui-même sur le trône. Man avait eu l'intention de le nommer son successeur; mais Çomâdih, qui ne voulait pas obtenir une couronne au préjudice de son jeune neveu, l'avait prié de ne pas donner suite à ce projet <sup>4</sup>.

A cette époque la principauté d'Almérie, bien qu'elle ne fût plus aussi considérable qu'elle l'avait été sous Zohair, était cependant encore assez grande, et entre autres villes, elle comprenait celles de Lorca, de

Ibn-Khallicân, livr. VII, p. 142; Ibn al-Abbâr, dans l'Appendice, n° XVIII. D'après Ibn-Khaldoun (fol. 27 r.), Man devint gouverneur d'Almérie en 433 de l'Hégire.

Ibn-al-Abbâr, ubi supra; Ibn-al-Athîr, fol. 54 r.; Nowairî,
 509; Ibn-Khaldoun.

ورلى بعدة ابنه ابو يحيى محمد بن معن: Tbn-al-Athîr: ورلى بعدة ابنه ابو يحيى محمد الى ان وربو ابن ۱۴ سنة فكفله عمه ابو عتبة بين محمد الى ان Copié par Nowairi. تيوني سنه ۴۹ فبقى ابو يحيى السن الon-al-Abbâr, ubi supra.

Baéza et de Jaën 1; mais après la mort de Man, elle se rétrécit de plus en plus, par suite des révoltes des gouverneurs et des empiétements des princes voisins. Le gouverneur de Lorca, Ibn-Chabîb, semble avoir été des premiers à arborer le drapeau de l'insurrection. Voulant le réduire. Comâdih marcha contre lui, accompagné de Bâdîs de Grenade, son allié. Il prit quelques forteresses dans le voisinage de Lorca; mais comme Ibn-Chabîb avait été renforcé par Abdalazîz de Valence, il ne put prendre Lorca elle-même 2. Après la mort de Comâdih (1054), lorsque Motacim régna par lui-même, tout alla de mal en pis. Voyant le trône d'Almérie occupé par un jeune homme sans expérience et sans talents militaires, les autres princes crurent avoir le droit d'enlever à ce faible voisin les villes et les districts qu'ils trouvaient à leur convenance, de sorte que Motacim fut dépouillé en peu de temps de tous ses États, à l'exception de la capitale et de ses alentours 3.

C'était un royaume bien petit, si petit en effet que les contemporains n'en parlaient qu'en plaisantant, d'autant plus qu'en général il était peu favorisé de la nature. Voici, par exemple, de quelle manière l'auteur arabe Ibn-Khâcân s'exprime à ce sujet 4: «Cette

<sup>1)</sup> Ibn-al-Athîr; Nowairi.

<sup>2)</sup> Ibn-Khaldoun.

<sup>3)</sup> Ibn-al-Athir ; Nowairi.

<sup>4)</sup> Calâyid, article sur Motacim.

province est bien petite; elle rapporte peu et on l'embrasse d'un coup d'œil; les nuages y répandent inutilement leur gouttes bienfaisantes, car elle ne produit ni fruits ni blés; les champs y sont presque tous stériles, l'herbe seule y pousse. Mais, Dieu me pardonne! j'oublie de parler du fleuve de Péchina, de ce grand fleuve qui quelquefois devient aussi gros qu'une corde! Sa source lui fait bien souvent défaut, mais il s'en console quand les gouttes de la rosée ou de la pluie viennent le grossir. Sur ses rives il v a des champs de blé et des prairies, pas plus larges en effet que l'étendue de la main, mais où les colombes et les vaches peuvent trouver leur pâture.» Il y a, dans ces paroles malicieuses, beaucoup de vérité. Le pays entre l'Almanzora et Almérie est sablonneux et stérile, et la plaine qui s'étend depuis Almérie jusqu'au cap de Gata, est un vrai désert. En compensation, le pays est plus fertile vers le sud-ouest. Berja, par exemple, est située pittoresquement dans un beau vallon, bordé de tous côtés par des monta-La plaine de Daléya (Campo de Dalias) est à présent inculte; mais on y trouve encore quelques algibes (réservoirs) construits par les Maures, et, à en croire un voyageur moderne 1, quelques étangs suffiraient pour la changer en un jardin délicieux. Elle l'était sous les Maures, car voici ce que l'auteur

<sup>1)</sup> Le capitaine Cook.

arabe que nous venons de citer, et qui, comme on l'a vu, n'était pas partial pour le territoire d'Almérie, dit en parlant de Berja et de Daléya: «Ce sont deux districts dont aucun œil n'a parcouru les pareils. Le zéphyr y folàtre avec les branches des arbres; les ruisseaux y sont limpides; les jardins y exhalent toutes sortes de parfums; les parcs y égaient l'âme et offrent aux yeux le spectacle le plus ravissant.»

A tout prendre, et malgré les étroites limites de son royaume, Motacim n'était donc pas un prince trop mal partagé, d'autant plus que sa capitale, grâce au commerce et à l'industrie, était florissante et prospère. Elle ne ressemblait que sous certains rapports à l'Almérie de nos jours; car si l'aspect mauresque de la ville avec ses maisons basses et à toits plats, si les manières engageantes et l'exquise politesse de ses habitants 1, si la voix mélodieuse et le teint un peu basané de ses femmes; si tout cela rappelle encore le souvenir de cette noble nation qui fut un jour la plus civilisée et la plus entreprenante du globe: rien au contraire, sauf des ruines, ne fait soupconner que dans le moyen âge Almérie était le port le plus important de l'Espagne, celui qui recevait les vaisseaux de Syrie et d'Égypte aussi bien que ceux de Pise et de Gênes; qu'elle renfermait mille hôtelleries et

<sup>1)</sup> Malgré la différence des temps, l'auteur arabe Checundi (apud Maccarî, t. II, p. 148) et un touriste anglais, le capitaine Cook (t. I, ch. 3), emploient à ce sujet à peu près les mêmes termes.

quatre mille métiers à tisser; qu'on y travaillait toutes sortes d'ustensiles en fer, en cuivre et en verre.

Le souverain qui v résidait, était le modèle accompli des plus touchantes vertus. Pacifique avant tout et ne voulant pas exposer le repos de ses sujets pour des questions d'intérêt personnel, il se contentait de son petit État sans chercher à l'agrandir. Il traitait ses parents, son peuple et ses soldats avec une bonté toute paternelle, et les étrangers qui venaient à sa cour y recevaient une hospitalité généreuse. tecteur éclairé des arts et des sciences, il encourageait et récompensait tous les talents. Plein de respect pour la religion et ses ministres, il aimait à entendre les faquis discourir sur les textes sacrés, et à cet effet il les rassemblait régulièrement, une fois par semaine, dans une salle de son palais 1. Il gouvernait avec justice. Lorsqu'il fit bâtir le magnifique palais connu depuis sous le nom de Comâdihîa, les ouvriers s'emparèrent d'un jardin qui appartenait à des orphelins. Leur tuteur protesta, mais sans succès, contre cette mesure arbitraire. Il résolut alors de s'adresser au prince lui-même. Or, un jour que Motacim se trouvait dans son parc, il vit flotter dans le canal qui le traversait, un roseau fermé des deux côtés avec de la cire. Il se le fit apporter, et ayant brisé la cire, il trouvà un billet dans lequel le tuteur le rendait res-

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbar, dans l'Appendice, n° XVIII.

ponsable de l'injustice commise par ses ouvriers. Le prince les fit venir sur-le-champ, les gourmanda vertement, et bien que le terrain dont il s'agissait fût nécessaire à la symétrie des bâtiments, il le restitua aux orphelins. Quand le palais fut achevé, tout le monde s'aperçut qu'il y manquait quelque chose. Quelqu'un en fit l'observation au prince. «Vous avez parfaitement raison, lui répondit ce dernier; mais ayant à choisir entre le blâme des hommes de goût et celui de l'Éternel, mon choix ne pouvait être douteux. Je vous assure que ce qui me plaît le plus dans mon palais, c'est précisément le défaut qu'il a 1.»

Si Motacim était juste, il aimait aussi à pardonner des offenses. Il avait comblé de faveurs le poète Abou-'l-Walîd Nahlî, de Badajoz; mais lorsque celuici se fut rendu à Séville, à la cour de Motadhid ibn-Abbâd, il fut assez ingrat pour oser insérer ce vers dans un dithyrambe composé en l'honneur de ce prince:

«Ibn-Abbâd a exterminé les Berbers; Ibn-Man, les poules des villages.»

Motacim fut informé de la raillerie du poète; mais l'insouciant enfant des muses l'avait oubliée et était rentré dans Almérie quelque temps après. Invité à souper chez le prince, il fut très-étonné de ne voir sur la table que des poules. «Mais, mon seigneur, s'écria-t-il, n'avez-vous donc à Almérie d'autres mets

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 249.

que des poules? — Nous en avons d'autres, lui répondit Motacim; mais j'ai voulu vous montrer que vous vous êtes trompé quand vous avez dit qu'Ibn-Man a exterminé les poules des villages.» Nahlî se rappela alors son vers malencontreux et tâcha de s'excuser; mais le prince lui dit: «Rassurez-vous: un homme de votre profession ne gagne sa vie qu'en agissant comme vous l'avez fait; celui-là seulement mérite ma colère, qui vous a entendu réciter ce vers et qui a souffert patiemment que vous outragiez un de ses égaux.» Puis, voulant montrer au poète qu'il ne lui gardait point de rancune, il lui fit des présents 1.

Certes, si un prince si noble, si généreux, si juste, si ami de la paix, eût régné à une autre époque et sur un pays plus étendu, son nom brillerait parmi ceux de ces rois vraiment grands, qui ne doivent pas leur renommée à des flots de sang versé pour reculer de quelques licues les limites de leurs états, mais au bien qu'ils ont fait, mais aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer le sort de leurs sujets. Dans ce temps-là de tels rois étaient rares, comme ils l'ont été dans tous les temps, et comparé aux autres princes qui régnaient alors en Espagne, Motacim était un homme tout à fait extraordinaire. Il n'avait de commun avec ces princes [qu'un seul trait: lui aussi aimait passionnément les lettres; et puisqu'aucun évé-

<sup>1)</sup> Maccarî, t.II, p. 420, 421.

nement important n'eut lieu sous son long règne antérieurement à l'arrivée des Almoravides, nous tâcherons de donner ici une esquisse, quelque faible et incomplète qu'elle soit, du mouvement littéraire à la petite cour d'Almérie.

## III.

La munificence de Motacim avait déjà attiré dans la capitale un grand nombre de beaux esprits, lorsqu'un jour on y vit arriver un jeune homme pauvre, mal vêtu et que personne ne connaissait. Il venait du village de Berja, où il avait été élevé par son père, un homme de beaucoup d'esprit et d'instruction, et il se nommait Abou-'1-Fadhl Djafar ibn-Charaf. L'idée lui était venue d'aller chercher fortune à Almérie, et malgré son costume plus que modeste, il osa se présenter au palais, espérant que son titre de poète (car il l'était) suffirait pour lui en ouvrir les portes. Son espérance fut réalisée, et quand il se trouva en présence du prince, il lui récita un poème dont voici le commencement:

«Depuis longtemps la nuit, bien lente à partir, avait promis que l'aurore apparaîtrait et les astres se plaignaient déjà de leur longue veille, lorsque tout à coup un frais vent d'est vint dissiper les ténèbres. Les fleurs exhalèrent alors leurs parfums, et l'Aurore montra, en rougissant de pudeur, ses joues baignées

par la rosée, pendant que la Nuit se rendait d'une étoile à l'autre pour leur donner la liberté d'aller se reposer: elles tombèrent alors lentement et successivement, ainsi qu'on voit les feuilles tomber des arbres.

«J'en jure par mon père! Abattu par une longue veille, je m'étais endormi au moment où le vent du matin répandait sur les fleurs les larmes de la rosée, lorsque l'image de l'objet de mes soupirs est venue me visiter, après avoir quitté cette demeure dont l'entrée m'est interdite. Ah, qu'elle était belle, ma bien-aimée aux larges hanches, à la mince ceinture! Quand elle écarta de son visage sa longue chevelure, je me rappelai l'Aurore chassant les ténèbres; car ses cheveux sont aussi noirs que la nuit, et l'on dirait que l'Aurore lui a prêté ses joues rosées. Ses yeux sont aussi perçants que le glaive qu'elle porte à ses côtés, et ses joues en ont tout l'éclat.

« Qu'elle est belle à voir, ma bien-aimée, quand elle monte un coursier qui part au galop, et qui, les yeux ardents et fiers, se laisse pourtant conduire par elle comme une gazelle timide.»

Continuant sur ce ton et se servant, selon l'usage, d'expressions ambiguës et qui jusqu'à un certain point pouvaient s'appliquer aussi bien à sa maîtresse qu'au prince (équivoque bizarre, mais possible en arabe, puisque les poètes de cette nation emploient le genre masculin quand ils parlent d'une femme), Ibn-Charaf termina sa pièce par un éloge pompeux de Motacim.

Le prince fut charmé de ce qu'il venait d'entendre, et il témoigna hautement son admiration pour le jeune poète qui savait revêtir ses pensées d'un coloris aussi frais et aussi gracieux. Dès lors la fortune d'Ibn-Charaf était faite; lui-même l'ignorait peut-être encore, mais les poètes de la cour n'en doutaient pas et quelques-uns d'entre eux en concurent une violente jalousie. De ce nombre était Ibn-okht-Ghânim, de Ma-Son vrai nom était Abou-Abdallah Mohammed ibn-Mamar; mais comme il n'était pas né dans une classe distinguée et que son père n'avait eu d'autre mérite que celui d'avoir été le mari de la sœur du célèbre philologue Ghânim, ou ne l'appelait jamais autrement qu'Ibn-okht-Ghânim, le fils de la sœur de Ghânim, sobriquet fort désagréable et fort humiliant pour un homme qui vivait dans une société aussi aristocratique que la société andalouse l'était alors. Au reste, c'était un très-bon poète et un vrai puits de science. Il avait lu je ne sais combien de livres sur la grammaire, la jurisprudence, la théologie, la médecine; bien plus, il les savait par cœur, car il avait une mémoire prodigieuse 1. Mais il était envieux et il voyait dans le nouveau venu un rival qui pourrait bien le supplanter un jour dans la faveur du souverain. Voulant donc lui faire perdre contenance, il se mit à regarder son costume rustique avec une curiosité

<sup>1)</sup> Soyoutî, dans l'Appendice, no XIX.

assez impertinente, après quoi il lui demanda de que désert il venait. Cette insolence lui coûta cher. Sans se laisser déconcerter, Ibn-Charaf, dont le nom pris dans le sens d'un appellatif signifie fils de la noblesse, lui répondit fièrement: «Quoique mon costume soit celui d'un habitant du désert, je suis cependant d'une noble famille. Je n'ai pas à rougir de ma condition et je ne porte pas le nom d'un oncle maternel.» Il eut les rieurs de son côté, et dans ce moment-là, son adversaire, honteux de sa déconfiture, garda le silénce; mais plus tard il se vengea en composant contre Ibn-Charaf la satire suivante:

« Demandez au poète de Berja s'il s'imagine qu'il est venu de l'Irâc et qu'il possède le génie de Bohtorî. Il apporte des vers qui vous font mourir d'ennui rien qu'à les voir dans ses mains, et l'on se dit: — Comment donc! avons-nous le temps de prêter l'oreille à un plat rimailleur? — Crois-moi, Djafar! laisse la poésie aux véritables poètes; cesse d'imiter sans succès les grands maîtres et hâte-toi de renoncer à tes prétentions ridicules, car les lèvres délicates de la Poésie repoussent tes baisers immondes! »

Heureusement pour lui, Ibn-Charaf pouvait se passer de l'estime du neveu de Ghânim; il avait su plaire au souverain qui le comblait de faveurs. Une fois qu'il avait des démêlés avec un intendant qui voulait lui faire payer un impôt trop considérable pour un champ qu'il possédait et qui se trouvait près d'un village, il en porta ses plaintes au monarque; après quoi il lui récita un poème dans lequel se trouvait ce vers:

« Sous le règne de ce prince toute tyrannie a disparu, excepté celle qu'exercent les yeux étincelants des jeunes filles à la taille svelte.»

"Combien de bait (de maisons) y a-t-il dans le village dont tu m'as parlé? lui demanda alors Motacim. — Environ cinquante, répondit Ibn-Charaf. — Eh bien, reprit le prince, je te les donne à cause de ce seul bait (de ce seul vers). " Et à l'instant il lui accorda par diplôme le droit de propriété sur le village avec exemption de tout impôt 1.

Ibn-Charaf était non-seulement poète: il se distingua aussi dans la médecine <sup>2</sup>, et comme moraliste il publia deux recueils de maximes, l'un en prose, l'autre en vers <sup>3</sup>. Un de ses contemporains, Ibn-Khâcân, nous a conservé quelques-unes de ces réflexions, et comme elles ne manquent ni de justesse ni de sel, j'ai cru devoir les traduire <sup>4</sup>:

— L'homme vertueux qui vit dans un siècle corrompu est comme un flambeau placé dans un désert; il répandrait de la lumière si les vents le laissaient en paix.

- Que le bonheur qui s'accroît toujours excite plus

<sup>1)</sup> Maccari, t. II, p. 267-270.

<sup>2)</sup> Ibn-Khâcân, man. A., t. II, p. 237.

<sup>3)</sup> Ibn-Khâcân, copié par Hâdjî-Khalîfa, t. III, p. 592.

<sup>4)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, nº XX.

votre envie que le bonheur suprême; car quand la lune est dans son plein, elle commence aussitôt à décroître.

- Aimez mieux vous confier à vos propres forces, si minimes qu'elles soient, qu'à celles de vos amis, quelque grandes qu'elles paraissent; car le vivant, soutenu par ses propres jambes qui ne sont que deux, est plus fort que le mort porté par les jambes de ceux qui le conduisent au cimetière, bien qu'elles soient au nombre de huit 1.
- Enseigner, c'est cultiver l'esprit des autres; mais chaque terre ne produit pas des fruits.
- L'homme prudent et ferme, c'est celui qui réfléchit mûrement quand il doute, et qui agit promptement quand il a la certitude.
- S'ils n'avaient pas dit: « plus tard, » beaucoup de gens scraient savants.
- Dire la vérité par noblesse de caractère, c'est agir comme un miroir formé de fer excellent, qui réfléchit fidèlement l'image des objets.
- Souvent un homme généreux qui ne fait que donner, est plus riche qu'un avare qui ne fait que recevoir.
- Celui-là n'a pas essuyé un refus, qui a demandé et n'a rien reçu, mais celui à qui l'on a fait une promesse et qui n'a rien reçu.

<sup>1)</sup> En Orient, le cercueil est porté par quatre amis du défunt; voir M. Lane, Modern Egyptians, t. II, p. 324, 325.

- O fils d'Adam! tu blâmes les hommes de ton siècle comme si tu étais le seul homme vertueux et que tous les autres fussent des brigands. Tu te trompes: tu as été injuste et l'on a été injuste envers toi; mais tu te rappelles ce que les autres ont fait, et tu oublies ce que tu as fait toi-même.
- Un esprit supérieur qui n'occupe pas un rang élevé ou dont le mérite est méconnu, ressemble à un flambeau dont on ne voit pas la lumière ou qui n'est pas placé assez haut; et un imbécile dont on ne peut tirer profit qu'en l'humiliant, ressemble à l'ancre d'un navire, qui ne rend service qu'après qu'on l'a jetée de haut en bas.

Parmi les poètes de la cour de Motacim, on distinguait encore Abou-Abdallâh ibn-al-Haddâd, de Guadix, l'auteur d'un Traité sur la versification, dans lequel il s'était attaché à mettre d'accord le système musical avec les règles établies par le célèbre grammairien Khalîl. En poésie il était si célèbre qu'on l'appelait le plus grand poète de l'Andalousie. C'est lui qui a composé les vers suivants, qui eurent tant de vogue que tout le monde les savait par cœur et les chantait:

« Quitte la vallée d'Akîc, m'a-t-on dit, puisque celle que tu aimes ne veut point céder à ton amour; ne retourne plus au ruisseau d'Odhaib, où tu l'as rencontrée couverte de diamants et embaumant l'air de ses parfums, car son glaive et ses javelots y blesseraient de nouveau ton cœur. — Ah! l'on m'a empêché de m'approcher de toi, mais l'on ne peut empêcher que ton image ne soit toujours présente à mon esprit; loin de toi, je m'imagine que tu es toujours là à mes côtés. O mes amis qui me louez à cause de ma résignation et parce que, loin de veiller, je recherche le sommeil, je ne mérite pas vos éloges, car quand je dors, je suis sûr que ma bien-aimée m'apparaîtra dans mes rêves.»

Malgré ces vers gracieux et tendres, Ibn-al-Haddâd ne paraît pas avoir été toujours un amant fidèle, témoin les conseils qu'il donne dans cette pièce:

«Trompez votre maîtresse comme elle vous trompe, et vous ne serez que juste; sachez vaincre par l'oubli et l'insouciance, l'amour qu'elle vous a inspiré! Car les jeunes filles sont aussi belles et aussi prodigues de leurs dons, que les rosiers: un passant a cueilli une rose, un autre en cueille une seconde après lui.»

Ce poète jouissait d'une grande faveur auprès de Motacim. Il la perdit par son ingratitude, son esprit irascible et sa verve caustique. Le prince d'Almérie ne se fâchait pas facilement. Lorsqu'un des littérateurs de sa cour lui eut récité ces deux vers:

« Pardonne à ton frère s'il commet une faute envers toi, car la perfection est une chose bien rare; tout a son mauvais côté, et, malgré sa splendeur, le flambeau fait de la fumée,»

Motacim s'en étonna et demanda quel poète les avait

composés. Informé qu'ils étaient d'Ibn-al-Haddâd: « Savez-vous, dit-il en souriant, qui il a voulu indiquer? - Non, répondit l'autre, je sais seulement que c'est une pensée ingénieuse. — Lorsque j'étais jeune et qu'il était auprès de moi, dit alors Motacim, je portais le titre de Flambeau de l'empire. Que Dieu maudisse le drôle impertinent, mais quels vers admirables compose-t-il! » Quelquefois, cependant, les injures des poètes étaient si graves, qu'elles forcaient Motacim même, si bon et si doux qu'il fût, à sortir de sa modération habituelle. Les poètes étaient bien exigeants dans ce temps-là; ils se mettaient en colère aussitôt qu'on ne leur accordait pas tout ce qu'ils demandaient, et, en vrais enfants gâtés qu'ils étaient, ils abusaient alors de la permissiou qu'ils avaient de tout dire. C'est ce qui arriva à Ibn-al-Haddâd. Piqué de ce que Motacim lui avait refusé une demande exorbitante, il composa contre lui cette sanglante satire:

«O vous qui cherchez des dons, quittez la cour d'Ibn-Comâdih, de cet homme qui, quand il vous a donné un grain de moutarde, vous retient dans ses fers comme un captif condamné à la mort. Eussiezvous passé près de lui une vie aussi longue que celle de Noé, vous n'en seriez pas moins aussi pauvre que si vous ne l'aviez jamais vu.»

Cet outrage était trop sanglant pour être pardonné. Motacim avait pu souffrir que Nahlì le persiflàt à cause de son amour de la paix, mais il ne pouvait pas tolérer qu'on l'accusât d'avarice. Aussi il était bien résolu de prendre des mesures efficaces pour punir l'insolence du poète; mais celui-ci, informé à temps du danger qui le menaçait, quitta Almérie en toute hâte. Cette fois, cependant, Motacim voulut se venger à tout prix, et dans sa colère il commit une injustice: il fit mettre en prison le frère du poète, qui, après tout, était innocent. Lorsqu'Ibn-al-Haddâd, qui aimait tendrement son frère, eut reçu cette fatale nouvelle, il s'écria:

«Toujours le destin ennemi nous poursuit; nous devons nous soumettre à ses décisions, quelles qu'elles soient. Ah! je le sais à présent: tant que le bonheur ne s'est pas attaché à nos pas, une seule joie ne suffit pas pour nous rendre heureux 1. A quoi servent tous nos efforts pour échapper au péril, si la fortune refuse de nous être propice? Hélas! que ferai-je maintenant que je ressemble à une lance privée de sa pointe?»

Ayant entendu réciter cette pièce: «Dans ses vers il y a plus de bon sens que dans ses actions, dit Motacim; il a dit vrai: pour lui il n'y a point de bonheur tant qu'il n'a pas son frère auprès de lui. Eh bien, que son frère soit libre 2!»

En accusant Motacim de lésiner sur ses dons, Ibn-

<sup>1)</sup> Le poète a en vue son évasion d'Almérie.

<sup>2)</sup> Maccarî, t. II, p. 338-340.

al-Haddàd l'avait justement blessé à l'endroit le plus faible de son amour-propre. Motacim tenait avec une sensibilité presque maladive à sa réputation de prince généreux, de protecteur libéral des hommes de lettres. Lui contester cette qualité, la première de toutes à ses yeux, c'était l'offenser mortellement; la lui reconnaître était au contraire le moyen le plus sùr pour gagner ses bonnes grâces; encore fallait-il le faire, sinon avec finesse (le prince était trop accoutumé à la flatterie pour se montrer exigeant sous ce rapport), du moins d'une manière gracieuse et surtout poétique. Or, il arriva un jour qu'Omar ibnas-Chahîd lui récita un poème où il disait entre autres choses:

« Vos doigts répandent une pluie (de bienfaits) si abondante, que l'on serait tenté de les prendre pour les nuages du ciel. On ne peut vivre heureux que là où vous vous trouvez, et sans vous les jours de notre existence se traîneraient tristement."

Cette comparaison, d'un goût que peut-être nous trouverions contestable, plut extrêmement au prince. S'adressant aux autres poètes:

- Y a-t-il quelqu'un d'entre vous, leur demanda-t-il, qui puisse gagner mon cœur par des vers semblables?
- Certainement, seigneur! lui répondit Abou-Djafar ibn-al-Kharrâz; mais on n'est pas toujours heureux <sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> C'est-à-dire : on n'a pas toujours le bonheur de vous plaire.

Je vous ai adressé, il y a quelque temps, un poéme dans lequel je disais:

« Quand la fortune, semblable à une terre stérile, me refusait ses faveurs et qu'il n'y avait pour moi ni fruits à cueillir, ni blés à moissonner, j'ai accepté les dons que vous m'offriez. Votre bienfaisance envers moi ressemblait à un arbre qui donne au voyaguer fatigué ses fruits et son ombrage; et moi, plein de reconnaissance pour votre inépuisable bonté, je chantais vos louanges en action de grâces, ainsi que chantent les oiseaux perchés sur les branchés, »

— Vive Dieu! s'écria le prince, il me semble que j'entends ces vers pour la première fois, et vous dites que vous me les avez déjà récités auparavant? Et bien! vous avez raison de dire qu'on n'est pas toujours heureux; mais à présent je vous récompenserai doublement: d'abord à cause des vers eux-mêmes, ensuite, parce que je vous ai fait attendre si longtemps!

Le nombre des poètes à la cour de Motacim était fort considérable et beaucoup d'entre eux étaient Almériens; cependant ils ne l'étaient pas tous. Il y avait notamment toute une colonie de réfugiés grenadins. Les habitants de ce royaume étaient bien malheureux alors. Ils étaient livrés, pieds et poings liés, aux étranges et sanguinaires caprices de leurs princes africains, qu'ils méprisaient à cause de leur manque

<sup>1)</sup> Maccari, t. II, p. 280, 281.

de civilisation autant qu'ils les redoutaient à cause de leur cruauté. Les hommes de lettres étaient encore plus à plaindre que le reste de la population, car aux veux des féroces tyrans de Grenade, l'intelligence humaine était une ennemie dangereuse et qu'il fallait écraser à quelque prix que ce fût. Voyant donc toujours le glaive suspendu au-dessus de leur tête, les représentants de la pensée émigrèrent en foule, mais à différentes époques, et pour la plupart ils allèrent à Almérie, dans la certitude d'être bien accueillis par le généreux souverain qui y régnait, et qui, en véritable Arabe qu'il était, haïssait les Berbers autant qu'ils les haïssaient eux-mêmes. Le neveu de Ghânim, dont nous avons déjà parlé, était un de ces réfugiés. Son oncle, le grand philologue, auprès duquel il demeurait, l'avait engagé à quitter les états de Bâdîs. «Ce tyran, lui avait-il dit, en veut à la vie de tous les hommes de lettres. Pour moi, je ne tiens pas à l'existence; je suis vieux et je serai chouette (je mourrai) aujourd'hui ou demain; mais je tiens à mes ouvrages et je ne voudrais pas qu'ils périssent. voici; prends-les, toi qui es jeune, et va t'établir à Almérie. Le tyran pourra me tuer alors, mais j'emporterai du moins dans la tombe la consolante pensée que mes ouvrages me survivront 1.»

Un autre de ces réfugiés était Somaisir, d'Elvira 2,

<sup>1)</sup> Soyoutî, dans l'Appendice, nº XIX.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Khatîb, man. B.

l'un des poètes les plus ingénieux de l'époque. Proscrit pour des satires qu'il avait composées contre les Berbers en général, et particulièrement contre leur roi, Abdallâh ibn-Bologguîn, il était déjà arrivé sur le territoire d'Almérie, où il se croyait en sûreté, lorsqu'il fut arrêté sur un ordre de Motacim, à qui l'on avait fait accroire qu'il avait composé des satires contre lui aussi. Amené dévant le prince et ayant reçu de lui l'ordre de réciter ces satires:

- J'en jure par celui qui m'a livré entre vos mains, s'écria-t-il, je n'ai dit rien de méchant sur vous; mais voici ce que j'ai dit:
- « Adam m'étant apparu en songe: O père des mortels, lui dis-je, serait-ce vrai ce qu'on raconte? Les Berbers seraient-ils vos enfants? Ah, s'écriatil indigné, s'il en est ainsi, je divorce d'avec Éve!" Le prince Abdallâh m'a proscrit à cause de ces vers; heureusement j'ai su lui échapper en mettant la frontière entre lui et moi. Alors il s'est avisé de corrompre quelqu'un qui vous rapportât des vers que je n'ai jamais faits. Il espérait que vous me tueriez, et la ruse était bonne, car si elle avait réussi, il aurait été vengé et en même temps il aurait rejeté sur vous tout l'odieux de cet acte d'iniquité.
- Ce que vous me racontez me paraît fort plausible; mais puisque vous m'avez récité les vers que vous avez composés contre sa nation en général, je

voudrais aussi entendre ceux qui le concernent plus spécialement.

— Lorsque je le vis occupé à fortifier son château à Grenade, j'ai dit:

En insensé qu'il est, il bâtit sa prison; Ah! c'est un ver à soie qui file son cocon!

— Vous l'avez maltraité joliment et vous avez bien fait. Je veux faire quelque chose pour vous. Je vous ferai un présent, mais si vous l'acceptez, il vous faudra sortir de mon royaume; ou bien je vous ferai inscrire sur la liste de mes poètes, mais dans ce cas vous ne recevrez pas de présent. Choisissez!

Le poète lui ayant répondu, dans deux vers fort bien tournés, qu'à son avis ces deux propositions pouvaient se concilier à merveille:

— Vous êtes un rusé diable, lui dit Motacim; mais soit, je vous ferai un présent et je vous permets de vous faire inscrire <sup>4</sup>.

Somaisir resta à la cour de Motacim jusqu'à la mort de ce prince. Il publia un volume de satires sous ce titre: Le remède contre les maladies; réputations usurpées réduites à leur juste valeur <sup>2</sup>. Il n'eut jamais à se plaindre de Motacim; mais une fois il eut une contestation avec un patricien d'Almérie, qui, après lui avoir commandé un poème en sa louange,

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 280; comparez le Cartâs, p. 99.

<sup>2)</sup> Maccarî, t. II, p. 496.

avait refusé de le payer. Le poète sut tirer vengeance de cet affront. Le patricien ayant fait des dépenses excessives pour un festin auquel il avait convié le roi, Somaisir se plaça sur la route que le prince devait suivre pour se rendre à la demeure de son hôte, et dès qu'il l'aperçut, il lui adressa ces deux vers:

« O roi heureux! A votre approche le cœur de l'homme qui a préparé le festin, palpite de joie et d'orgueil; mais n'allez pas chercher de la nourriture chez d'autres: les lions ne vont pas à la chasse quand ils ont de quoi se nourrir! »

«Par Dieu! dit Motacim, il a raison,» et il retourna vers son palais. Le patricien en fut pour ses frais, et le poète se trouva vengé <sup>1</sup>.

La cour d'Almérie se glorifiait non-seulement de ses poètes, mais aussi de ses savants, parmi lesquels il y en avait du premier ordre, tels qu'Abou-Obaid Becrì, le plus grand géographe que l'Espagne arabe ait produit. Fils d'un souverain en miniature (d'un seigneur d'Huelva qui avait vendu sa principauté au roi de Séville) et élevé à Cordoue, où il avait attiré tous les cœurs par les grâces de sa figure, la vivacité de son esprit et l'étendue de ses connaissances littéraires, il était l'ami intime de Motacim, qui le comblait d'honneurs et de richesses. Comprenant la vie comme la société d'alors la comprenait, il

<sup>1)</sup> Maccari, t. II, p. 217.

partageait gaiement son temps entre l'étude et le plaisir. Rien de plus varié que ses occupations: tantôt il allait négocier, au nom de son maître, un traité d'alliance ou de paix; tantôt il travaillait à son grand ouvrage sur les Routes et les Royaumes (livre capital, dont nous possédons encore quelques parties telles que la description de l'Afrique), ou bien à son Dictionnaire géographique, son Modjam, qui nous est parvenu en entier et qui contient la nomenclature raisonnée d'une foule de noms de lieux, de montagnes, de rivières, dont il est question dans l'histoire et dans les poèmes des anciens Arabes; tantôt, enfin, il se délassait de ses graves affaires en prenant part à un festin où régnait une gaieté folâtre. «Ah, mes amis, chantait-il alors, je brûle de tenir la coupe dans mes mains et de respirer les parfums des violettes et des myrtes! Allons donc nous livrer aux plaisirs; prêtons l'oreille aux chants; saisissons ce jour en fuyant les regards indiscrets!. Le lendemain, soit remords de conscience, soit qu'il voulût faire taire ses ennemis qui l'accusaient tout crûment d'ivrognerie, il se remettait avec ardeur au travail, mais cette fois pour écrire un livre bien sérieux, bien édifiant, un traité dans lequel il se proposait de démontrer qu'en dépit des objections des incrédules, Mahomet avait été bien réellement l'envoyé de Dieu 1.

<sup>1)</sup> Dans la première édition de cet ouvrage, il y avait un article

Rien, au reste, ne saurait donner une idée asser vive de cette passion pour les exercices de l'esprit qui formait un des caractères les plus distinctifs de la cour d'Almérie. Tout le monde y faisait des vers: Motacim lui-même en faisait, ainsi que ses fils et jusqu'à ses filles. Le prince Abou-Djafar, par exemple, envoya à sa maîtresse ces vers, dont l'expression est fine et piquante, mais si concise qu'en les traduisant j'ai dû recourir à une périphrase:

« Je vous écris le cœur plein de désirs et de tristesse; ah! s'il le pouvait, ce pauvre cœur, il irait lui-même vous porter ce message. Pendant que ma main en traçait les caractères, je m'imaginais que je vous regardais tendrement dans les yeux, et que les lettres noires et le papier blanc étaient vos prunelles noires bordées de blanc. Adieu! je baise ce billet en songeant que vos doigts (que Dieu les bénisse!) vont le toucher tout à l'heure 1. »

Son frère Rafi-ad-daula, le meilleur poète de sa famille selon l'avis des critiques arabes, adressa ces vers gracieux à un ami:

«Les coupes, ô Abou-'l-alâ! sont remplies d'un vin généreux, et les joyeux convives les font passer de main en main; le zéphyr agite doucement les feuilles

à part sur Becrî, accompagné de tous les textes que j'avais pu recueillir sur lui et sur sa famille. C'est l'un de ceux que j'ai supprimés, parce que je ne voulais pas trop grossir ces volumes.

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 252.

des arbres; les oiseaux font entendre leur ramage, et les colombes roucoulent, perchées sur les rameaux les plus élevés. Venez donc boire avec nous, sur les bords du ruisseau, de ce vin rouge et clair, que l'on croirait exprimé des joues de notre gracieux échanson 1!»

La princesse Omm-al-kirâm, une fille de Motacim, se distingua par ses poésies sur son amant Sammâr, un beau jeune homme de Dénia. Il ne nous en reste qu'une seule pièce que voici:

« Oui, l'on s'étonne avec raison de la violence de mon amour; mais c'est que mon amant est pour moi le soleil lui-même, le soleil qui a quitté les hautes régions du ciel pour venir demeurer au milieu de nous. Il est mon seul bien, et s'il me quittait, mon cœur le suivrait partout 2! »

### IV.

C'est un spectacle charmant que celui de ces petites cours d'Andalousie, où l'on se livrait au plaisir insoucieux de la veille et du lendemain, où l'on s'élançait à tout hasard vers le joyeux pays des chimères. Mais, hélas! tout cela était trop beau pour être durable. A côté de la poésie il y avait la triste et sévère réalité, personnissée dans deux rois voisins qui

<sup>1)</sup> Voyez le texte de cette pièce dans l'Appendice, no XXI.

<sup>2)</sup> Maccarî, t. II, p. 538.

méprisaient les exercices de l'esprit auxquels ils ne comprenaient rien, mais qui en revanche possédaient l'un et l'autre une fermeté inébranlable et un courage à toute épreuve, qualités que les Andalous avaient perdues depuis longtemps.

Quel devait être le conquérant de l'Andalousie? Le Castillan Alphonse VI, ou l'Africain Yousof ibn-Téchoufin? Les princes andalous redoutaient avant tout le Castillan. D'ailleurs, quelques-uns d'entre eux ne supposaient pas encore à l'Africain des projets ambitieux. On s'adressa donc à lui, on l'appela en Espagne, on le supplia de venir arracher ses coreligionnaires aux griffes des infidèles.

Il vint avec une nuée de barbares, et l'éclatante victoire qu'il remporta à Zallàca rassura les Andalous sur le danger qui les menaçait du côté d'Alphonse. Mais ce péril à peine écarté, un autre se présenta. Yousof avait été frappé de la faiblesse de l'Andalousie, aussi bien que de ses richesses et de son beau climat. L'idée de s'en emparer lui souriait, et ce fut Motacim qui, sans le vouloir, sans s'en douter, hâta la chute de toutes les dynasties andalouses, sans en excepter la sienne.

Si bon et si bienveillant qu'il fût à l'ordinaire, Motacim haïssait cependant quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était le brillant, le chevaleresque Motamid de Séville, alors le roi le plus puissant du Midi. D'où provenait cette haine? On l'ignore; mais elle semble

a voir pris sa source dans une mesquine jalousie plutôt que dans des griefs réels et sérieux. Quoi qu'il en soit, Motacim avait d'abord écrit à son voisin des lettres pleines de fiel; puis, sortant de ses habitudes pacifiques, il lui avait fait la guerre 1. Il est vrai que cette guerre avait été suivie d'une réconciliation. Les deux princes s'étaient donné rendez-vous sur les frontières de leurs États respectifs, et pendant trois semaines ils étaient restés ensemble 2: mais si Motamid avait été sincère dans ses protestations d'amitié, Motacim ne l'avait pas été dans les siennes, et son aversion était encore très-vive, lorsque Yousof, accompagné du roi de Séville, vint assiéger la forteresse d'Alédo, non loin d'Almérie, qui était alors au pouvoir des Castillans 3. Dès lors il n'eut plus qu'une seule pensée, celle de perdre Motamid dans l'esprit du monarque africain. Il n'avait pas encore vu ce dernier. Avant la bataille de Zallâca, lorsque tous les princes andalous avaient été invités à prendre part à la campagne qui se préparait, il s'était excusé en alléguant que le menaçant voisinage des Castillans d'Alédo ne lui permettait point de s'absenter de ses États, et à sa place il avait envoyé un de ses fils avec un régiment de cavalerie 4. Étant allé

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 676.

<sup>2)</sup> Abd-al-wâhid, p. 95, 96.

<sup>3)</sup> Ibn-al-Abbar, dans l'Appendice, nº XVIII.

<sup>4)</sup> Ibn-al-Abbar, dans son article sur Omar Motawakkil; Holal,

maintenant à la rencontre de Yousof, il tâcha de s'insinuer dans ses bonnes grâces à force de respect, d'égards, de prévenances, d'attentions infinies. Un jour il poussa même la complaisance jusqu'à se présenter devant lui dans le costume africain, le turban sur la tête et le burnous sur l'épaule. En le voyant dans cet accoutrement bizarre et qui le faisait ressembler, moitié à un barbare soldat de l'Atlas, moitié à un homme de loi ou à un ecclésiastique (car en Espagne ceux-là seulement portaient le turban), Motamid, malgré son savoir-vivre, ne put réprimer un sourire. Le prince d'Almérie en fut un peu déconcerté; mais l'important pour lui, c'était de réussir, et il ne réussit que trop. Il gagna la faveur de Yousof, et il en profita pour lui rendre odieux le roi de Séville. Celuici ne se doutait encore de rien. La froideur de Motacim à son égard l'étonnait et l'attristait bien plus qu'elle ne l'irritait. D'une humeur traitable et facile, il ne demandait rien de mieux que de vivre en bonne intelligence avec son voisin. Maintefois il lui donnait des éloges en présence de Yousof, éloges que Motacim méritait au reste sous bien des rapports, et un jour, voulant le gagner, il lui adressa ces vers:

« O vous qui êtes loin de moi, bien que vous soyez

fol. 21 r.: وراجَعَ صاحب المرينة المعتصم يعتذر بسبب العدوّ ليط L'auteur du Cartâs (p. 94) se trompe quand il dit que Motacim assista à la bataille de Zallâca.

dans mon voisinage, combien je désire de vous voir à mes côtés! En fait de souhaits, je n'en forme qu'un seul: posséder votre amitié. Plut au ciel que vous nourrissiez les mêmes sentiments à mon égard!»

Puis, quand Motacim eut fait semblant de prêter l'oreille à ses ouvertures, il lui parla à cœur ouvert et sans défiance de Yousof et de ses Almoravides, et comme Motacim lui exprimait ses craintes sur leur séjour prolongé dans la Péninsule: « Sans doute, lui répondit-il d'un ton de forfanterie toute méridionale, sans doute, cet homme reste bien longtemps dans notre pays; mais quand il m'ennuvera, je n'aurai qu'à remuer les doigts, et le lendemain lui et ses soldats seront partis. Vous semblez craindre qu'il ne nous joue quelque mauvais tour; mais qu'est-il donc, ce prince pitoyable, que sont ses soldats? Dans leur patrie, c'étaient des gueux qui mouraient de faim; voulant faire une bonne œuvre, nous les avons appelés en Espagne pour leur faire manger leur soùl; mais quand ils seront rassasiés, nous les renverrons d'où ils sont venus. » De tels discours devinrent, dans les mains de Motacim, des armes terribles. Quand il les eut rapportés à Yousof, celui-ci entra dans une violente colère, et ce qui jusque-là n'avait été chez lui qu'un projet vague, devint une résolution bien arrêtée, irrévocable. Motacim triomphait; mais il n'avait pas prévu ce qui allait arriver; « il n'avait pas prévu, dit fort à propos un historien arabe, qu'il tomberait, lui aussi, dans le puits qu'il avait creusé pour celui qu'il haïssait, et qu'il serait frappé à son tour par l'épée qu'il avait fait sortir du fourreau 1.»

Son illusion dura peu. Yousof ne tarda pas à jeter le masque. Au fait, rien ne l'obligeait à une longue dissimulation, car s'il avait contre lui l'intelligence et le talent, il avait pour lui cent mille soldats africains aveuglément devoués à sa cause, et en Espagne même il pouvait compter sur les masses et sur le clergé; sur les masses, parce qu'elles espéraient de lui une réduction d'impôts; sur le clergé, parce qu'il ne pouvait pardonner aux princes andalous la protection que la plupart d'entre eux accordaient aux libres penseurs. Prenant donc envers ses alliés un ton de maître, il leur reprocha leur froideur pour la religion, leur amour des plaisirs, leur esprit de fiscalité, et les somma de rentrer dans la légalité en n'exigeant d'autres contributions que celles que le Coran avait établies; puis, voyant qu'ils ne se hâtaient pas d'obéir à ses injonctions et qu'ils s'engageaient au contraire l'un envers l'autre à ne fournir à son armée ni troupes ni approvisionnements, il fit prononcer leur déchéance par le clergé africain et andalous 2. Le

<sup>1)</sup> Abd-al-wâhid, p. 96, 97 (le mot que j'ai laissé en blanc dans mon édition de cet auteur, est إِنْ الْمُعْدَى ; Ibn-al-Abbâr, dans l'Appendice, n° XVIII.

<sup>2)</sup> Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbers, t. II, p. 79, 80.

prince de Grenade, Abdallâh ibn-Bologguîn, éprouva le premier les effets de cette sentence. Quatre armées marchèrent contre sa capitale. Haï et méprisé par ses sujets, il espérait encore qu'Alphonse viendrait le sauver. Il l'attendit en vain. Alors ses ministres lui démontrèrent qu'il lui serait impossible de se défendre. Cédant à leurs conseils et à ceux de sa mère, il sortit de la ville pour aller faire sa soumission. Il fut chargé de fers et transporté en Afrique (septembre 1090) 1.

Des actes aussi éclatants ne laissaient plus aucun doute sur les projets ultérieurs de Yousof. Motacim devait sentir que son trône était menacé de même que tous les autres, et peut-être se reprocha-t-il alors sa conduite déloyale envers Motamid. Cependant, il n'avait pas encore perdu tout espoir. Les nombreux témoignages de bienveillance et d'amitié qu'il avait reçus de Yousof, lui avaient inspiré l'idée qu'il échapperait seul au naufrage général, pourvu qu'il continuât à flatter l'Almoravide. Aussi ne manqua-t-il pas de le faire. Dès que Yousof eut fait son entrée dans Grenade, il lui envoya son fils Obaidallâh pour le féliciter. Mais Yousof prit soin de le tirer de son erreur et de dissiper ses dernières espérances: il fit mettre Obaidallâh en prison.

<sup>1)</sup> Ibn-al-Khatib, man. E., article sur Abdallâh; Kitâb al-ictifâ (dans mes Script. Ar. loci, t. II, p. 26).

En informant son père de son infortune, le jeune prince inséra dans sa lettre ces vers:

«Après avoir vécu au milieu du luxe et entouré d'hommages, je me trouve donc réduit à l'existence la plus misérable! Des chaînes entravent mes mouvements, tandis que naguère encore je domptais les coursiers les plus fougueux! Auparavant j'étais libre et honoré: à présent je suis captif et méprisé comme l'est un esclave! Arrivé à Grenade comme ambassadeur, j'y ai été frappé d'un malheur affreux: en dépit du caractère dont j'étais revêtu, on m'a jeté dans les fers! Ah! je me consume en regrets quand je pense à la noble Almérie, qu'il ne me sera plus permis de revoir!»

«O toi que je chéris, lui répondit son père dans une pièce de vers, mes larmes et mes sanglots témoignent de la douleur que je ressens! Quand la fâcheuse nouvelle fut arrivée ici, nos glaives ont brisé leurs fourreaux, nos drapeaux se sont déchirés, nos tambours ont poussé un douloureux gémissement. Ma tristesse est aussi grande que l'était celle de Jacob lorsqu'il eut perdu son Joseph; mais tâchons de supporter notre malheur avec constance!»

Motacim eut recours à toutes sortes de ruses pour tirer son fils de prison et il y réussit à la fin <sup>1</sup>. Mais la joie qu'il éprouva quand il put de nouveau serrer

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbâr, dans l'Appendice, nº XXI.

son fils contre son cœur, fut de peu de durée. Comme il venait de conclure une alliance avec Motamid contre Yousof 1, une armée almoravide, commandée par le général Abou-Zacarîâ ibn-Wâsînawâ 2, vint attaquer son royaume. L'infortuné Motacim était alors dangereusement malade, et sentant lui-même que la mort lui épargnerait la douleur d'être témoin de la chute de son trône, il conseilla à son fils aîné, Izzad-daula, d'aller chercher un refuge à la cour des Beni-Hammâd, seigneurs de Bougie, aussitôt qu'il aurait appris que Motamid avait dù se rendre. Izzad-daula lui promit de le faire.

C'était un spectacle bien triste et bien touchant, que de voir ce bon roi, dont l'existence avait été si calme, si paisible et si douce, se débattre sur son lit de malade contre des douleurs à la fois physiques et morales. Un jour, lorsque déjà il avait presque per-du l'usage des mains et de la parole, il entendit le bruit des armes dans le camp de l'ennemi. «Ah, mon Dieu! dit-il tristement, ne me sera-t-il donc pas même permis de mourir tranquille?» En entendant ces mots, la vieille Arwâ, une femme du sérail de son père, fondit en larmes. Le prince lui jeta un regard plein de compassion, et, soupirant profondément, il récita d'une voix que l'on pouvait à peine entendre, ce vers d'un ancien poète:

<sup>1)</sup> Ibn-Khallicân, livr. VII, p. 145.

<sup>2)</sup> ابن واسينوا , comme portent trois man. du Holal.

«Gardez vos larmes pour l'avenir, car des malheurs affreux vous attendent.»

Si quelque chose pouvait encore adoucir ses souffrances, c'étaient les marques de gratitude que lui donnaient les hommes de lettres de sa cour. Un jour le poète Ibn-Obâda lui récita ces vers, pleins d'une tendre affection:

«Si je n'étais l'esclave des nobles descendants de Comâdih, si mes ancêtres n'étaient pas nés dans leur pays, si je n'y étais pas né moi-même, et si je n'y demeurais, j'aurais entrepris un long voyage pour aller vivre pendant le matin, le jour et le soir, sous le toit hospitalier de leur palais.»

Ces vers firent paraître un sourire mélancolique sur les lèvres pâles et livides du moribond, et, s'adressant au poète:

- Il faut, lui dit-il, que nous ne vous ayons pas traité comme vous le méritez, car vous êtes libre et non esclave. Mais faites-nous connaître votre désir, et vous l'obtiendrez.
- Je suis votre esclave, répliqua Ibn-Obâda, et je puis dire avec Ibn-Nobâta:
- « Votre générosité ne m'a laissé rien à désirer; vous m'avez donné tous les biens dont on puisse jouir, et je ne puis même plus former un souhait. »
- Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, dit alors Motacim en s'adressant à son fils Rafi-ad-daula, faites-en à des hommes tels que celui-là. Que désor-

mais il soit votre poète, à vous; n'oubliez jamais que c'est moi qui vous l'ai recommandé, et rappelez-moi bien souvent à sa mémoire!

La mort vint ensin mettre un terme aux douleurs du prince insortuné: le jeudi, 12 juin de l'année 1091, il rendit le dernier soupir, à l'âge de cinquante-quatre ans, dont quarante de règne.

Quatre ou cinq mois plus tard, quand il eut reçu la nouvelle que Séville était tombée au pouvoir de l'ennemi, son successeur Izz-ad-daula s'embarqua pour Bougie, et alors les Almoravides entrèrent dans Almérie, tambour battant et enseignes déployées <sup>1</sup>.

V.

Parmi les fils de Motacim <sup>2</sup>, un seul, Obaidallâh, celui qui avait été prisonnier à Grenade, prit gaiement et philosophiquement son parti sur les vicissitudes de la fortune. S'étant rendu auprès d'un capitaine almoravide qui l'avait pris en affection, il passa sa vie «entre les fleurs et les coupes,» pour me servir de l'expression d'un historien arabe <sup>3</sup>. Mais ses

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbâr, p. 172, 174; Ibn-Khallicân, lívr. VII, p. 145, 146; Maccarî, t. II, p. 279, 280; Ibn-Khâcân; Ibn-al-Athîr; Nowairf. Quelques-uns de ces historiens disent par erreur que Motacim mourut dans le mois de Rebî premier; ils auraient dû dire: dans le mois de Rebî second, comme on trouve chez Ibn-al-Abbâr.

<sup>2)</sup> Voyez sur leurs noms, la note dans l'Appendice, nº XXII.

<sup>3)</sup> Ibn-al-Abbar, p. 175.

frères, moins faciles à consoler, ne cessèrent de regretter leur patrie et leur grandeur passée. Izz-addaula avait été fort bien accueilli par le prince de Bougie, l'ancien allié de son père, qui, dans la suite, lui assigna la ville de Ténès pour demeure 1; mais les vers suivants montrent jusqu'à quel point l'ennui le rongeait:

«Mon Dieu! je me résigne à vos décrets! Après avoir possédé un trône, je mène à présent une vie obscure sur la terre de l'exil, une vie sans chagrins, mais aussi sans plaisirs. Ici mes pieds ont oublié de presser les flancs d'un coursier qui s'élance au galop; ici mes oreilles n'entendent plus les chants mélodieux des poètes, et jamais mes mains ne s'étendent pour répandre des bienfaits.»

Ce prince était un homme fort instruit et un grand cœur. Un des poètes les plus célèbres de la cour de Séville, Ibn-al-labbâna, a rendu un éclatant hommage à ses vertus, et voici comment il s'exprime à ce sujet: « Jamais je n'ai vu un exemple aussi frappant de l'injustice de la Fortune, que lorsque je rencontrai à Bougie Izz-ad-daula, le fils de Motacim. C'était bien l'homme le plus excellent qu'on pût voir, et Dieu ne semblait l'avoir créé que pour régner, pour commander et pour qu'il donnât l'exemple de toutes

Ibn-al-Abbâr. Au lieu de Ténès, Nowairî, dans son Histoire d'Afrique, nomme Tedlès, ville qui est située également à l'ouest de Bougie, mais à une moindre distance.

les vertus. La beauté de son caractère perçait à travers sa condition obscure, de même que l'éclat d'une bonne lame d'acier perce à travers la rouille. Il connaissait parfaitement la littérature et l'histoire; il aimait à entendre parler les gens instruits, et parlait lui-même en homme fort savant; son âme était ouverte à toutes les tendres impressions; son esprit était vif et pénétrant. Un jour que je lui eus dit qu'un de mes amis, un homme de lettres de Bougie, m'avait exprimé le désir d'être présenté à lui: - Vous savez. me répondit-il, qu'ayant perdu nos richesses; nous vivons à présent obscurément et pauvrement. Il ne nous sied donc plus de recevoir des visites; il ne nous sied pas surtout de recevoir celle d'un littérateur renommé, qui croirait nous montrer une faveur en venant chez nous. Joignez-v que ses compliments de condoléance et ses regards pleins de compassion réveilleraient notre ancienne douleur, et donneraient une vie nouvelle à la tristesse que nous tâchons de chasser. N'oubliez pas non plus que nous ne pourrions lui donner une juste idée de notre générosité, puisque nous sommes réduit nous-même au strict néces-Qu'il ne vienne donc pas nous voir et qu'il s'imagine plutôt que nous sommes descendu dans la Quant à vous, vous êtes uni à nous ainsi tombe. que la chair l'est au sang; vous êtes mêlé à nous comme l'eau l'est au vin, et nous ne pensons point avoir révélé à un étranger notre malheur et la douleur qu'il nous cause, quand nous vous en avons parlé; mais n'imposez pas à un autre le fardeau que vous portez. — Pendant qu'il parlait ainsi, je ne savais ce que je devais admirer le plus, de son éloquence, de la justesse de son esprit, ou de sa légitime fierté 1.»

Rafî-ad-daula passa aussi sa vie en Afrique, où il eut à souffrir bien des outrages. On raconte, par exemple, qu'un pauvre fou avait pris la coutume de crier chaque fois qu'il le voyait: « Voilà un alf et rien de plus!» Par ces paroles il voulait donner à entendre que le prince n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été autrefois, car on sait qu'en arabe la première lettre de l'alphabet, quand elle est dépourvue de hamza et de voyelle, ne donne point d'articulation. Rafî-ad-daula se plaignit de cet homme à un de ses amis, qui lui promit de faire en sorte que le fou ne l'insultât plus. A cet effet il lui donna quelques bonbons en disant: «Quand tu verras Rafi-ad-daula, le fils de Motacim, souhaite-lui alors le bonjour et baiselui la main; mais ne dis plus: Voilà un alf et rien de plus! - Fort bien, » dit le fou, et il promit qu'il ne dirait plus ces mots. Quelque temps après, ayant apercu Rafi-ad-daula, il courut à lui, lui baisa la main et s'écria: « Voilà un bâ avec un point au-dessous!» Cette phrase fit entrer le prince dans une

<sup>1)</sup> Maccarî, t. II, p. 250.

violente colère. Il la trouva bien plus insultante que l'autre, car il avait la gravelle, et il pensait que le fou le savait et qu'il y avait fait allusion. Aussi quand, dans la suite, il apercevait le fou, il se hâtait de prendre un détour afin d'éviter sa rencontre.

On raconte encore qu'un jour qu'il s'était fait annoncer chez un personnage haut placé de la cour des Almoravides, un de ceux qui se trouvaient dans la salle s'écria d'un ton de mépris: «Que nous veut-il, cet homme d'une famille déchue?» Informé de cette insulte, Rafi-ad-daula lui fit parvenir ces vers:

«Ma famille est déchue, mais moi je ne le suis point; la branche de l'arbre suffit, quand la racine n'est plus. Quel mal cela vous aurait-il fait, si vous aviez dit: — Le peu qu'il fait, il le fait noblement! — Chaque vase retient quelques gouttes de la matière fluide dont il a été rempli; mais les guêpes, quoi qu'elles fassent, ne donneront jamais du miel. Certes, je retournerai sur mes pas lorsque je vous apercevrai dans une demeure, tous les chemins où je marche dussent-ils me conduire vers vous; car le lieu où vous vous trouvez, n'est point un lieu honorable; ce que l'on y dit et ce que l'on y fait, ne peut plaire à un homme bien élevé.

« Je vous ai réprimandé dans l'espoir que vous vous corrigeriez; mais, vous le voyez, les réprimandes des nobles sont douces et polies 1.»

<sup>1)</sup> Maccari, t. II, p. 251, 252.

Le cœur se fend en voyant cette noble race insultée par des barbares et d'insolents parvenus, cette race qui conservait dans sa misère son savoir-vivre et ses manières aristocratiques, et qui retrouvait encore une étincelle de son génie pour exhaler ses poétiques plaintes.

Un petit-fils de Motacim, nommé Rachid-ad-daula, semble avoir conçu le projet téméraire de relever le trône abattu de ses ancêtres. Il fut du moins accusé d'avoir attenté contre la sûreté de l'État, et on le mit dans la prison, où il composa ces vers:

«Mes nobles amis m'ont accusé injustement; mais quand un homme accuse, on dirait: une mèche et du feu. Ils ont proféré des paroles ridicules et dont ils ne connaissaient pas la portée, mais dont ils auraient dù rougir cependant. Quoi qu'il arrive, je me résigne à mon sort; se résigner et nourrir l'espoir d'être récompensé dans une autre vie, voilà le caractère d'un homme noble. Peut-être, ai-je dit, ne sontce que des ténèbres qui ne m'entourent que momentanément; après la nuit vient le jour! Mais la mort dût-elle venir me frapper, je la subirais sans murmure, et si j'ai commis un péché, Dieu me le pardonnera.»

# Et ceux-ci:

« Soumettez-vous patiemment aux vicissitudes de la fortune; tout peut changer en mieux; voyez l'aurore, elle chasse les ténèbres! Vous savez que Dieu règle votre sort; fiez-vous donc à lui, car bientôt vous verrez l'ange Gabriel accourir à votre secours. Quand l'homme se soumet aux décrets de la Providence, dans l'espoir d'une récompense dans la vie future, il arrive rarement qu'il ne jouisse pas le lendemain des grandes joies du paradis 1. »

Ce qui frappe dans ces vers, c'est l'esprit de pieuse résignation qui y règne. Auparavant la poésie andalouse avait été vigoureuse, pleine de séve, toute mondaine; on jouissait de tous les biens de la vie, et on en jouissait sans arrière-pensée; les poètes chantaient le vin et les plaisirs, sans souci de l'orthodoxie. C'était une poésie qui ne voulait que l'action; fier de son talent et de son importance, le poète critiquait impitovablement les fautes des princes; tout ce qui aux yeux des Arabes porte un caractère de noblesse et de beauté excitait son enthousiasme. Sous le règne d'Alî l'Almoravide au contraire, de ce monarque insignifiant et dévot, les femmes et les prêtres remplacèrent les patriciens, et la poésie réfléchit fidèlement l'image de l'époque. De vigoureuse, d'insouciante, de légère, de frivole même qu'elle était, elle est devenue peureuse, sévère, mélancolique, religieuse. Les temps étaient si mauvais qu'on détournait les yeux de la terre pour les élever vers le ciel: on souffrait, on se résignait, quand les hommes du siècle précédent au-

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbar, dans l'Appendice, nº XXI.

raient lutté contre la fortune. Les belles formes ont disparu; quand les poètes veulent imiter les grands modèles, ils tombent dans l'enflure ou dans la platitude. Ce ne sont plus que d'insipides flatteries sur le monarque envisagé comme représentant la divinité, et des sentiments d'une dévotion affectée qui s'alliait à une grande corruption de mœurs et à un renversement complet de l'ordre social.

En effet, l'état de la société était devenu tel, qu'une révolution était inévitable. Un obscur habitant du Sous, Mohammed ibn-Toumart, en donna le signal. Il cacha, comme de raison, ses projets ambitieux sous le masque du réformateur, et associa à son œuvre un jeune homme d'un rare talent, nommé Abd-al-mouman, qui devint le fondateur de la dynastie des Almohades. Leurs succès furent rapides, et dans l'année 1142, lorsque Téchoufin succéda à son père Alî, Abd-al-mouman avait déjà conquis la plus grande partie de l'Afrique septentrionale.

On conçoit que les descendants de Motacim ne virent pas sans joie chanceler le trône d'une dynastie qui leur avait enlevé le leur. Et cette joie, ils ne se donnèrent pas même la peine de la cacher, quoiqu'en la manifestant, ils s'exposassent au risque de perdre leur tête. Leur conduite à Tlemcen est une preuve frappante et de leur imprudence et de leur haine contre les Almoravides. Deux d'entre eux, Rasî-addaula, qui était déjà vieux alors, et Rachîd-ad-dau-

la, son neveu, se trouvaient dans cette ville l'année 1144, alors que les Almohades avaient établi leur camp sur une montagne voisine. Or, un jour qu'ils causaient avec un de leurs amis, Ibn-al-Achîrî, qui depuis s'est fait connaître par une histoire des Almohades, ils entendirent dans le camp, où l'on venait de recevoir la nouvelle d'une victoire, un joyeux roulement de tambours. «Ah! s'écria alors Rafi-ad-daula, si ma vieillesse ne m'en eût pas empêché, je me serais déjà rendu auprès d'eux, car je les aime de tout mon cœur! — Eh bien, lui dit son neveu, improvisons des vers en leur honneur, puisqu'il ne nous est pas permis de les servir d'une manière plus efficace.» Cette proposition ayant été agréée, Rafî-addaula commenca ainsi:

 Grâce au roi Abd-al-mouman, l'astre du bonheur tourne dans le ciel.

Rachîd-ad-daula poursuivit:

— C'est un héros, et l'éclat de son front ressemble à la splendeur que répand la lune au milieu de la nuit.

Et Ibn-al-Achîrî ajouta:

— Allez donc le joindre; vous trouverez un prince qui possède la fierté qui sied à un roi, mais dont on n'a rien à craindre quand on implore sa protection.

Ces vers ne restèrent pas secrets, et quand ils furent parvenus aux oreilles du commandant de la place, Rafî-ad-daula (le plus compromis des trois parce que le commandant avait cru pouvoir se fier à lui, de sorte qu'il l'avait même chargé de surveiller la réparation du mur du faubourg) se vit obligé de chercher son salut dans une prompte fuite. Il réussit à sortir de la ville et gagna le camp des Almohades. Peu de temps après, lorsque Téchoufin eut cessé de vivre, les Almoravides se trouvèrent forcés d'évacuer Tlemcen. Rachîd-ad-daula embrassa alors le parti d'Abd-al-mouman; il composa de longs poèmes en son honneur, et par un étrange caprice de la fortune, ce petit-fils d'un roi qui avait pensionné toute une armée de poètes, finit par descendre luimême au rang de poète pensionné 1.

<sup>1)</sup> Ibn-al-Abbâr, p. 176, 197-199, et dans l'Appendice, nº XXI.

TABLE GÉNÉALOGIQUE DES BENI-HACHIM ET DES BENI-ÇOMADIH.

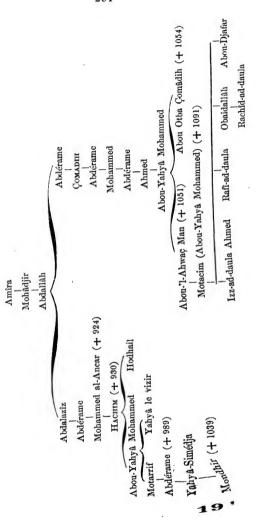

## POÈME

### D'ABOU-ISHAC D'ELVIRA

CONTRE

#### LES JUIFS DE GRENADE

Parmi les personnages qui figurent dans l'histoire des juifs d'Espagne, il y en a peu qui inspirent autant d'intérêt que Samuel ha-Lévi et son fils Joseph, qui, au XIe siècle, remplirent successivement l'emploi de vizir à la cour des princes berbers de Grenade: mais après les détails que M. Munk a donnés sur eux dans le Journal asiatique de septembre 1850 (IVe série, t. XVI, p. 201 et suiv.) et ceux que j'ai donnés moi-même dans l'Introduction qui accompagne mon édition de la Chronique d'Ibn-Adhârî (p. 80 -102), je n'osais guère me flatter de l'espoir qu'on pût encore trouver chez les auteurs arabes, je veux dire chez ceux que nous possédons en Europe, des renseignements nouveaux sur ces deux vizirs juifs. Je fus donc agréablement surpris lorsque j'en trouvai dans un ouvrage où je ne les cherchais nullement. à savoir dans l'Abrégé du Dictionnaire biographique d'Ibn-al-Khatib.

On sait qu'Ibn-al-Khatîb, le célèbre vizir grenadin, a écrit, dans la seconde moitié du XIVe siècle, un livre fort instructif qui porte le titre de: al-Ihâta fi tarîkhi Gharnata, et qui contient des notices biographiques sur les hommes illustres qui étaient nés à Grenade ou qui du moins avaient séjourné quelque temps dans cette ville. M. de Gayangos en possède le premier volume; le second se trouve dans la Bibliothèque de l'Escurial. Un abrégé de l'Ihâta a paru en 1391, dix-sept années après la mort d'Ibn-al-Khatib, sous ce titre: Marcaz al-ihâta bi-odabâi Gharnâta. a été fait par un homme de lettres égyptien, nommé Bedr-ad-dîn Bechtekî 1. L'abréviateur n'a conservé en général que les articles relatifs aux hommes de lettres, en supprimant presque tous ceux qui se rapportent aux princes, aux ministres, aux généraux, aux théologiens etc., et Maccari, qui parle avec quelque détail de cet abrégé, a calculé qu'il contient seulement un quart de l'ouvrage original; mais malgré les retranchements considérables que l'abréviateur a cru devoir faire, son livre est cependant fort utile, parce qu'il a été rédigé sur une édition beaucoup plus complète que celle que nous possédons. Aussi y

<sup>1)</sup> Mohammed ibn-Ibrâhîm ibn-Mohammed المستنكى. Maccavî, seconde partic (inédite), livre VI, au commencement.

trouve-t-on des poésies et même des articles entiers qu'on chercherait en vain dans l'Ihâta 1.

La Bibliothèque de Paris possède le second volume du Marcaz; celle de Berlin a fait récemment l'acquisition d'un exemplaire complet. Ce volume, que M. Petermann a acheté en Orient, a été achevé de copier dans l'année 1059 de l'Hégire, 1650 de notre ère. L'écriture (neskhî) en est belle, et en général il est assez correct; on regrette seulement que les premières pages y manquent <sup>2</sup>.

Dans ce manuscrit, qu'on a eu la bonté de me prêter, j'ai trouvé des détails inconnus et curieux sur un ennemi juré des vizirs juifs de Grenade. L'article que j'ai en vue et qui manque dans le manuscrit de M. de Gayangos, roule sur le théologien Abou-Ishâc d'Elvira. Tout ce que nous savions jusqu'à présent sur ce personnage, c'est qu'il composa contre les juifs de Grenade un poème qui, dans le temps, eut une grande vogue et qui prépara la sanglante catastrophe dont Joseph et ses coreligionnaires furent les victimes. Maccarî en cite cinq vers que M. Munk a publiés et traduits; mais Ibn-al-Khatîb en donne quarante-sept, et il nous fournit en outre des notices intéressantes sur celui qui les composa. Je

The state of the s

<sup>1)</sup> Comparez mes Script. Arab. loci de Abbad., t. II, p. 169-172.

<sup>2)</sup> En citant dans cet ouvrage les différents man. de l'Ihâta, je les ai indiqués par les initiales B. (man. de Berlin), E. (man. de l'Escurial), G. (man. de M. de Gayangos) et P. (man. de Paris).

crois donc faire une chose utile en traduisant cet article 1.

« Abou-Ishâc d'Elvira, Ibrâhîm ibn-Masoud ibn-Saîd, de la tribu de Todjîb, le dévot, l'excellent et le pieux faqui, l'homme de lettres, le traditionnaire.

«Il rapporta des traditions relatives au Prophète qu'il avait apprises de la bouche d'Ibn-abî-Zamanain 2. Expulsé de la capitale par le prince Abou-Manâd Bâdîs ibn-Habbous, auprès duquel il avait été calomnié par le vizir juif Yousof (Joseph), fils d'Ismâil (Samuel) ibn-Naghdéla, il s'établit à Elvira où il se livra tout entier à la dévotion. Un de ses poèmes, qui resta gravé dans la mémoire des hommes et dans lequel il excitait les Cinhédites contre ce juif, fut la cause de la mort de ce dernier, car, s'étant mis en insurrection, les Cinhédjites assaillirent le palais du sultan et tuèrent le juif qui y avait cherché un refuge. Ses coreligionnaires devinrent aussi les victimes de leur fureur. Sâlimì raconte qu'environ quatre mille juifs furent massacrés à cette occasion, et que leurs biens furent pillés. Ceci arriva le samedi 11 Cafar de l'année 459 3.

<sup>1)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, nº XXIII.

<sup>2)</sup> C'était un des théologiens les plus célèbres de son époque.

<sup>3)</sup> Le massacre des juifs eut lieu le 30 décembre 1066, et Ibn-al-Khatîb aurait dû nommer le 9 Çâfar, qui, dans l'année 459, tombait réellement un samedi.

«Les poèmes religieux d'Abou-Ishac sont si renommés que les conducteurs des convois funèbres, les muezzins et les prédicateurs en savent par cœur un grand nombre. En voici un échantillon:

«Va, mon messager, va saluer la colline 1 et ses habitants, et souhaite-leur toutes sortes de prospérités! Lorsque j'y fus arrivé, mes soucis se dissipèrent et j'y goûtai un doux repos. Ce n'est pas que dans son voisinage il n'y ait une foule de loups 2, mais ces loups sont inoffensifs comme des faquis. Je n'y ai pas regretté l'absence de mes frères, car j'ai éprouvé que c'est d'eux que nous viennent la plupart de nos malheurs. Ce qui m'a dégoûté du monde, c'est que j'ai vu que les honneurs et les dignités ne sont pas le partage de ceux qui les méritent. Ne trouvant personne digne de mon amitié, j'ai préféré vivre dans l'isolement.»

«Les vers suivants sont aussi remarquables:

« Aide-moi, Seigneur, car les forces me manquent, et pardonne-moi, car je pèche à chaque instant. Si tu me punis, j'avoue que je mérite tes châtiments; mais j'espère que tu seras clément pour moi. Quel est celui qui pardonnerait, si le Tout-Puissant ne pardonnait pas, même au plus grand pécheur? »

«Dans son poème contre les juifs on trouve ces vers:

<sup>1)</sup> Le poète parle sans doute d'Elvira.

<sup>2)</sup> D'hommes sauvages, de Berbers.

« Va, mon messager, va rapporter à tous les Ciuhédjites, les pleines lunes et les lions de notre temps, ces paroles d'un homme qui les aime, qui les plaint et qui croirait manquer à ses devoirs religieux s'il ne leur donnait des conseils salutaires:

« Votre maître a commis une faute dont les malveillants se réjouissent: pouvant choisir son secrétaire parmi les croyants, il l'a pris parmi les infidèles! Grâce à ce secrétaire, les juifs, de méprisés qu'ils étaient, sont devenus des grands seigneurs, et maintenant leur orgueil et leur arrogance ne connaissent plus de limites. Tout à coup et sans qu'ils s'en doutassent, ils ont obtenu tout ce qu'ils pouvaient désirer; ils sont parvenus au comble des honneurs, de sorte que le singe le plus vil parmi ces mécréants compte aujourd'hui parmi ses serviteurs une foule de pieux et dévots musulmans. Et tout cela, ce n'est pas à leurs propres efforts qu'ils le doivent; non, celui qui les a élevés si haut est un homme de notre religion!... Ah! pourquoi cet homme ne suit-il pas à leur égard l'exemple que lui ont donné les princes bons et dévots d'autrefois? Pourquoi ne les remet-il pas à leur place, pourquoi ne les rend-il pas les plus vils des mortels? Alors, marchant par troupes, ils mèneraient au milieu de nous une vie errante, en butte à notre dédain et à notre mépris; alors ils ne traiteraient pas nos nobles avec hauteur, nos saints avec arrogance; alors ils ne s'asseveraient pas à nos

côtés, ces hommes de race impure, et ils ne chevaucheraient pas côte à côte des grands seigneurs de la cour!

- « O Bâdis! Vous êtes un homme d'une grande sagacité et vos conjectures équivalent à la certitude: comment se fait-il donc que vous ne voyiez pas le mal que font ces diables dont les cornes se montrent partout dans vos domaines? Comment pouvez-vous avoir de l'affection pour ces bâtards qui vous ont rendu odieux au genre humain? De quel droit espérez-vous d'affermir votre pouvoir, quand ces genslà détruisent ce que vous bâtissez? Comment pouvezvous accorder une si aveugle confiance à un scélérat et en faire votre ami intime? Avez-vous donc oublié que le Tout-Puissant dit dans l'Écriture qu'il ne faut pas se lier avec des scélérats? Ne prenez donc pas ces hommes pour vos ministres, mais abandonnezles aux malédictions, car toute la terre crie contre eux; bientôt elle tremblera et alors nous périrons tous!... Portez vos regards sur d'autres pays et vous verrez que partout on traite les juifs comme des chiens et qu'on les tient à l'écart. vous seul en agiriez-vous autrement, vous qui êtes un prince chéri de vos peuples, vous qui êtes issu d'une illustre lignée de rois, vous qui primez vos contemporains, de même que vos ancêtres primaient les leurs?
  - «Arrivé à Grenade, j'ai vu que les juifs y ré-

gnaient. Ils avaient divisé entre eux la capitale et les provinces; partout commandait un de ces maudits. Ils percevaient les contributions, ils faisaient bonne chère, ils étaient magnifiquement vêtus, au lieu que vos hardes. ô musulmans, étaient vieilles et usées. Tous les secrets d'État leur étaient connus; quelle imprudence que de les consier à des traîtres! Les croyants faisaient un mauvais repas à un dirhem par tête; mais eux, ils dînaient somptueusement dans le palais. Ils vous ont supplantés dans la faveur de votre maître, ô musulmans, et vous ne les en empêchez pas, vous les laissez faire? Leurs prières résonnent tout comme les vôtres; ne l'entendez-vous pas, ne le voyez-vous pas? Ils tuent des bœufs et des moutons sur nos marchés, et vous mangez sans scrupule la chair des animaux tués par eux! Le chef de ces singes a enrichi son hôtel d'incrustations de marbre : il v a fait construire des fontaines d'où coule l'eau la plus pure, et pendant qu'il nous fait attendre à sa porte, il se moque de nous et de notre religion. Dieu, quel malheur! Si je disais qu'il est aussi riche que vous, ô mon roi, je dirais la vérité. Ah! hâtezvous de l'égorger et de l'offrir en holocauste; sacrifiez-le, c'est un bélier gras! N'épargnez pas davantage ses parents et ses alliés; eux aussi ont amassé des trésors immenses. Prenez leur argent; vous y avez plus de droit qu'eux. Ne croyez pas que ce serait une perfidie que de les tuer; non, la vraie perfidie,

ce serait de les laisser régner. Ils ont rompu le pacte qu'ils avaient conclu avec nous; qui donc oserait vous blâmer si vous punissez des parjures? Comment pourrions-nous aspirer à nous distinguer, quand nous vivons dans l'obscurité et que les juis nous éblouissent par l'éclat des grandeurs? Comparés avec eux, nous sommes méprisés, et l'on dirait vraiment que nous sommes des scélérats et que ces hommes-là sont d'honnêtes gens! Ne souffrez plus qu'ils nous traitent comme ils l'ont fait jusqu'à présent, car vous nous répondrez de leur conduite. Rappelez-vous aussi qu'un jour vous devrez rendre compte à l'Éternel de la manière dont vous aurez traité le peuple qu'il a élu et qui jouira de la béatitude éternelle!»

- « Ce poème fut la cause de la ruine des juifs.
- «Le juif maudit dont il a été question, était tellement rempli de présomption et d'orgueil, qu'il eut l'audace de tourner en ridicule certains versets du Coran et de déclarer en publie que les dogmes musulmans étaient absurdes. Dieu l'en a puni d'une manière terrible!
- « Je possède une copie que j'ai faite moi-mème du traité que le vizir Abou-Mohammed ibn-Hazm a composé pour réfuter les objections faites par ce juif contre plusieurs versets du Coran.
- « Abou-Ishâc mourut vers la fin de l'année 459, Il fut enterré à Elvira. »

Quelques poésies d'Abou-Ishâc se trouvent aussi chez Maccarî <sup>1</sup>. Je crois devoir en traduire les plus remarquables, celles qui peignent le mieux le caractère de cet homme.

1.

Le spéculateur le plus malheureux, c'est le savant, quand il imite la foule qui tâche de s'enrichir. Il échange alors ses pieux sentiments contre la soif des richesses. Les gains illicites n'apportent pas le bonheur, et même il est rare que celui qui fait des profits légitimes entre dans le ciel. Contente-toi donc du nécessaire sans ambitionner le superflu, car un jour tu devrais rendre un compte terrible de l'usage que tu en aurais fait.

2.

Voyez-le, celui qui hier encore était si riche! Dans son fol orgueil il s'imaginait que la fortune ne l'abandonnerait jamais; plein d'audace et de présomption, il se drapait majestueusement dans son manteau de pourpre. Les coups du sort viennent de le lui enlever: le voilà maintenant qui se promène couvert de vieux haillons! Ne compte donc pas sur la richesse; elle cède bien vite la place à la pauvreté, car la fortune est variable. Le nécessaire suffit, et il ne faut jamais tâcher de s'enrichir.

<sup>1)</sup> T. II, p. 330, 480, 499, 649, 650, 668.

**5**.

Mes enfants meurent l'un après l'autre, et je sais que je les suivrai bientôt. Je les porte à la tombe, je suis là quand on les enterre, et pourtant je n'en vois rien: je ressemble à un homme qui ne dort pas, mais qui cependant a les yeux fermés.

4

La vieillesse donne d'utiles conseils aux sots et aux sages 1; mais ceux-ci y prêtent l'oreille et ceux-là n'y Jusques à quand m'occuperai-je font pas attention. de choses futiles et me laisserai-je tromper par des espérances illusoires? Un vieillard qui se livre au plaisir donne au monde le plus triste spectacle qu'on puisse voir. Sa beauté, à lui, c'est la piété; il ne lui sied pas d'être épris de deux beaux yeux; hélas! ce qui autrefois était pour lui un plaisir, lui arrache maintenant des cris de douleur 2. Ouand il était ieune encore, on le comparait à la lune dans son plein; maintenant on le compare à une étoile presque imperceptible de la grande Ourse. Las de la vie, il voudrait pouvoir désirer encore, et il se rappelle avec d'amers regrets le temps où il pouvait s'abandonner à tous les caprices de son imagination.

<sup>1)</sup> Prononcez (p. 650) ذا النَّهُي النَّهُي.

J'ai été obligé de gazer ici l'expression un peu trop crue de l'original.

Le sot rit aux éclats, quand il voit un vieillard qui soupire et qui pleure ses péchés. Qu'il rie tant qu'il veuille! je sais que les exhortations seraient perdues pour lui; mais qu'il avoue du moins qu'à son âge le vieillard doit garder la continence. Il a perdu ses enfants 1, et pourtant, au lieu de voir dans ce malheur un avertissement salutaire, il s'est laissé emporter encore davantage par le tourbillon du monde. Ah! qu'il serait à plaindre, s'il ne s'y arrachait pas au moment où il touche au terme de sa vie!

5.

(Cette pièce est la dernière que composa Abou-Ishâc. Il la récita sur son lit de mort, lorsqu'un vizir grenadin, qui prenait intérêt à lui et qui était venu lui rendre visite dans son étroite cabane, lui eut offert une demeure plus convenable.)

On m'a demandé si je ne désirais pas posséder une belle maison. Non, ai-je répondu, une chaumière est déjà beaucoup pour un misérable mortel. S'il n'y avait point d'hiver, point de chaleur brûlante, point de voleurs qui peuvent m'enlever mon pain, point de femmes qu'il faut dérober aux regards indiscrets, je me bâtirais une maison semblable à celle de l'araignée.

Je ne sais si je me trompe, mais je crois que l'au-

<sup>3)</sup> Lisez : فَقَدَ اللَّهُ وَ , et comparez p. 499.

teur du poème contre les juifs était plutôt un ambitieux désappointé qu'un fanatique sincère. De son propre aveu, sa jeunesse avait été orageuse; vivant au milieu d'une société spirituelle, mais légère et corrompue, il avait bu copieusement à la coupe des plaisirs, et même la perte de ses enfants, si douloureuse qu'elle fût, ne l'avait pas ramené à une vie plus réglée. L'amour épuisé, des passions non moins énergiques vinrent dominer son âme. D'abord, la soif des richesses. Cette passion, il la combat à chaque instant dans ses vers ascétiques; mais l'acharnement même qu'il met à la flétrir est à nos yeux une preuve que lui aussi n'avait pas été insensible à l'appât de l'or, et peut-être ne se mit-il à mépriser la richesse qu'après qu'il eut fait de vains efforts pour l'acquérir. Plus tard, ce fut le tour de l'ambition. Il essava d'obtenir à la cour un rang auquel sa naissance semblait lui donner des droits. Il n'y réussit pas. Joseph déjoua ses manœuvres et l'envoya en exil. Alors, mais alors seulement, il s'avisa de se jeter dans la dévotion. C'était peut-être le seul parti qui lui restât à prendre, mais ce n'était pas sa vocation: il n'était pas fait pour une vie de réflexion et de repos; son organisation lui rendait impossibles les devoirs rigides que le mysticisme impose. Révéré comme un saint par la foule ignorante, il ne se consola cependant ni d'avoir perdu les ardentes voluptés de sa jeunesse, ni d'avoir été frustré dans ses rêves de puis-

sance et de gloire. Se venger de Joseph, telle fut désormais sa pensée dominante, sinon unique; et pour atteindre ce but, il composa son poème virulent contre les juiss. Le sentiment qui y prédomine est bien moins le fanatisme religieux que l'orgueil blessé du noble arabe, qui se voit supplanté par des hommes d'une race qu'il méprise. En homme habile et adroit qu'il était. Abou-Ishâc savait à merveille comment il fallait s'y prendre pour ameuter la foule; exploitant les passions les plus basses des ignorants et cupides Berbers, il leur reproche leur pauvreté et leur dit tout crûment que, pour s'enrichir, ils n'ont qu'à piller les juiss, en commençant par Joseph, le plus riche de tous. Le succès couronna son entreprise: peu de temps avant sa mort, il eut la satisfaction de pouvoir se dire qu'il avait vengé et l'insulte faite à la religion musulmane et sa propre injure, qui lui tenait bien plus au cœur.

## OBSERVATIONS GÉOGRAPHIQUES

SUR

# QUELQUES ANCIENNES LOCALITÉS

DE

## L'ANDALOUSIE

T-090

REMARQUES GÉNÉRALES.

Parmi les châteaux et les villages de l'Andalousie, il y en a beaucoup qui portent un nom arabe ou même berber, et c'est ordinairement celui d'une tribu ou d'une famille puissante; mais il n'en est pas de même des noms de ville; ces derniers appartiennent presque tous à l'ancienne langue du pays. La raison en est qu'avant la fusion des races, c'est-à-dire avant le règne d'Abdérame III, peu d'Arabes résidaient dans les villes. N'aimant pas à s'enfermer dans les murailles d'une cité, ils demeuraient presque tous à la campagne, où ils donnaient aux manoirs qu'ils avaient bâtis ou restaurés, et aux villages qui en dépendaient, des noms empruntés à leur langue. Les vil-

les au contraire, qui, à l'exception de deux 1, dataient toutes d'avant la conquête, conservèrent en général et leur population romaine et leurs noms romains. Dans la plupart des cas, les conquérants se sont bornés à modifier ces noms, à les accommoder autant que possible au génie de leur langue, et les altérations qu'ils leur ont fait subir sont moins graves qu'on ne serait porté à le croire, quand on songe à la grande différence qui existait entre leur langue et Il faut remarquer d'ailleurs que ces noms avaient déjà été altérés, longtemps avant la conquête, par les Espagnols eux-mêmes. Ainsi, pour ne parler que des terminaisons, on employait depuis plusieurs siècles l'ablatif au lieu du nominatif quand les noms propres étaient au singulier 2, et l'accusatif au lieu du nominatif quand ils étaient au pluriel 3.

Pour ce qui concerne la transcription arabe des noms propres romains, il faut faire attention aux règles suivantes:

1° Les Arabes n'allongent jamais les noms latins, mais très-souvent ils les abrégent; ils suppriment les syllabes non accentuées dans les mots qui en ont trois ou quatre. Ainsi ils ont fait *īlbīra* de *īllībēri*, en supprimant la syllabe brève *li*. Plus tard les Castillans en agirent de même: de Castro Sigerici, comme s'ap-

<sup>1)</sup> Almérie et Santarem. Ibn-Haucal.

<sup>2)</sup> Ukert, Geographie der Griechen und Ramer, t. II, p. 364.

<sup>3)</sup> Caro, Antiguedades de Sevilla, fol. 135, col. 1.

pelait une forteresse à l'ouest de Burgos, ils firent Castroxeriz, et de  $b\bar{\imath}b$   $alm\bar{a}rist\bar{a}n$ , le nom d'une porte de Grenade, ils firent  $b\bar{\imath}b$   $alm\bar{a}c\bar{a}n$ .

Il n'y a, je crois, qu'une seule exception à cette règle, et au fond ce n'en est pas une. Les Arabes semblent avoir allongé le nom de Tolède, puisqu'ils disent Tolètula au lieu de Toleto: mais Tolètula n'est pas une forme arabe; une telle terminaison n'existe pas dans cette langue. C'est une altération de Toletulo (voyez plus bas, nº 4 b), l'ablatif de Toletulum, et Toletulum est le diminutif latin de Toletum, de même que Granatulo (غبنطلة), le nom d'un village près de Grenade 2, est le diminutif de Granato. C'est, je pense, dans les villes du Midi que les Arabes ont entendu dire Toletulo. En comparaison de ces grandes et riches cités, Tolède, qui n'était devenue la résidence des rois visigoths que parce qu'elle était située au centre du pays, était une ville peu considérable, parva urbs, comme disait Tite-Live (XXXV, 22). Aussi lui enviait-on son nouveau titre, on s'en moquait, on parlait avec mépris du petit Tolède.

2° L's latin et le c qui se prononce comme s, sont rendus ordinairement par le chîn, mais quelquefois aussi par le sîn, comme dans سَرَقُسْطة Cæsar Augusta et dans la dernière syllabe de بشكنس Bascones ou Vascones.

<sup>1)</sup> Marmol, Rebelion de los Moriscos, fol. 6, col. 2.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Khatib, man. G., fol. 13 r.

- 5° Le cc latin s'exprime par le chin. Exemples : Acci مَنْ , Tucci عَدْش .
- 4° La terminaison arabe en a (x) représente différentes terminaisons latines, à savoir:
  - a. La terminaison latine en a.
- b. Le nominatif ou l'ablatif en o. Exemples: Ostippo, عبية, aujourd'hui Estepa; Egabro, عبية, aujourd'hui Cabra. Quelquefois on a conservé la terminaison latine en écrivant من من . Ainsi le nom du Darro est dans le man. d'Ibn-Çâhibi-'ç-çalât (fol. 29 r.), مدرد chez Maccarî (t. I, p. 109), et حدرد dans le man. de Leyde d'Ibn-Haucal, et تاجع dans le man. d'Oxford. Mais comme cette terminaison est étrangère à la langue arabe, on écrit ordinairement ند.
- c. L'ablatif en i (du nominatif is). Exemples: Sætabi, شاطبة, Xativa; Iliberi, قأبيرة, Elvira; Astigi, قاله. Ecija; Calagurri, قاله. Čalahorra.

5° Par suite d'un vice de prononciation, les Arabes d'Espagne rendent souvent l'a latin par i, comme dans Hispali, اشبیلین , Ispilia (Séville), et même quand ils rendent l'a par , cet (se prononce souvent é, è ou i.

On pourrait multiplier ces observations; mais celles que j'ai données sont, je crois, les principales, ou du moins celles dont l'application est la plus fréquente.

#### ANDALOS.

L'origine du nom que l'on donne à présent à l'ancienne Bétique et que les Arabes donnaient à toute l'Espagne, n'a pas encore été expliquée d'une manière satisfaisante. On a bien soupçonné — et cette opinion est fort ancienne, puisqu'elle se trouve déjà chez Râzî — on a soupçonné, disons-nous, que le nom dont il s'agit vient des Vandales, qui, avant de s'établir en Afrique, avaient pendant quelque temps occupé le midi de l'Espagne; mais d'un autre côté on a observé, avec raison je crois, que le séjour des Vandales dans la Bétique a été de trop courte durée pour que leur nom soit resté à ce pays.

Ce qui est hors de doute, c'est que le nom d'Andalos a été donné à la Bétique ou à l'Espagne, non par les Espagnols, mais par les musulmans. Les chroniqueurs du nord de la Péninsule ne le connaissent pas; ils donnent toujours le nom de Spania au pays que possédaient les Sarrasins. C'est donc chez les auteurs arabes qu'il faut en chercher l'explication, et heureusement ils la donnent. L'auteur de l'Akhbâr madjmoua, comme on l'a déjà vu plus haut (p. 47), dit qu'Andalos était le nom de la péninsule où débarqua Tarîf et qui fut appelée depuis lors Péninsule de Tarîf (aujourd'hui Tarifa). L'ancien chroniqueur

<sup>1)</sup> Apud Ibn-Chebât, p. 96.

Arîb i dit de même: «Tarîf débarqua vis-à-vis de Tanger, à al-Andalos que l'on nomme aujourd'hui Péninsule de Tarîf.» Andalos n'était donc pas le nom d'un pays, c'était l'ancien nom de Tarifa.

Que si l'on demande à présent si Tarifa a quelque chose de commun avec les Vandales, ce sera Grégoire de Tours qui donnera la réponse à cette question. D'après les plus savants connaisseurs de la géographie ancienne, le nom romain de Tarifa était Traducta 2. Or Grégoire de Tours dit ceci (II, 2): « Prosequentibus Alamannis usque ad Traductam, transito mari Vandali per totam Africam ac Mauritaniam sunt dispersi.» C'est donc à Traducta ou Tarifa que les Vandales se sont embarqués pour passer en Afrique, et il est fort naturel que leur nom soit resté à ce port de mer. Il n'est pas surprenant non plus que les ignorants Berbers de Tarif, débarqués à Vandalos, aient appliqué ce nom à toute la contrée qu'ils pillèrent, et que plus tard les soldats de Târic l'aient donné, d'abord à toute la Bétique, ensuite à toute l'Espagne.

#### CALSANA, MEDINA SIDONIA.

La ville qui porte aujourd'hui le nom de Medina Sidonia existait sans doute sous la domination romai-

<sup>1)</sup> Apud Ibn-Adharî, t. II, p. 6.

<sup>2)</sup> Voir Forbiger, Handbuch der alten Geographie, t. III, p. 54.

ne, car on y a trouvé des inscriptions et des monuments romains (voyez Florez, Esp. sagr., t. X, p. 12). Mais quel nom portait-elle alors? Celui de Medina Sidonia (ou plutôt Medina Sidona) lui a été donné par les Arabes, et il ne signifie rien autre chose que capitale de (la province de) Sidona. Quelques écrivains ont pensé que Medina Sidonia est l'ancienne Asido; mais cette opinion a déjà été réfutée par Florez (t. X, p. 20 et suiv.).

Ce sont les écrivains arabes qui nous donnent le nom romain de cette ville. Elle s'appelait Calsana. C'est à Calsana (قلسانة) qu'Ibn-Haiyân (fol. 85 r. et v.) donne le titre de capitale (عاصرة) de la province de Sidona, et Arîb (t. II, p. 210) dit de même: «La ville de Calsana, laquelle est la capitale de la province.»

Rodrigue de Tolède semble donner à Medina Sidona un autre nom latin, puisqu'il dit (III, c. 24): «Venit ad locum munitum, qui latine Civitas salva, ab Arabibus Medinatsidona exinde fuit dicta.» Mais la contradiction entre ce témoignage et celui des écrivains arabes n'est qu'apparente. Civitas salva n'est pas un nom propre, c'est un surnom, et l'on sait que sous la domination romaine presque toutes les villes en portaient un.

<sup>1)</sup> Voyez sur ce sens du mot medina, l'ouvrage de M. de Gayangos, t. I, p. 529.

Le nom de Calsana était encore en usage du temps d'Édrisi, c'est-à-dire au XII<sup>e</sup> siècle. Ce géographe écrit غلسانة. Je trouve du moins cette leçon dans un manuscrit de Paris (n° 893 du suppl. ar.); dans la traduction française de M. Jaubert (t. II, p. 13) on lit غلشانة.

Le Marâcid (t. II, p. 440) connaît aussi Calsana.

### ASIDO, XEREZ.

Xerez est l'ancienne Asido; Florez (t. X, p. 20 et suiv.) l'a démontré, et les meilleurs géographes ont adopté son opinion (voyez Forbiger, t. III, p. 48). Mais d'où vient le nom de Xerez? On est allé en chercher l'origine jusqu'au fond de la Perse; des personnes qui prétendaient connaître la langue arabe ont fait accroire au savant Florez que Xerez est une altération de Chirâz, et qu'un général né à Chirâz a conquis Asido. Il serait inutile de nous arrêter à des assertions de cette nature, puisqu'il est facile de n'a rien de commun avec شبيش. Pline nous renseignera mieux. «Asido quæ Cæsariana,» dit-il, et ces paroles expliquent l'origine du nom de Xerez. Le changement de Asido en Asidona étant antérieur à la conquête arabe, puisque cette dernière forme se trouve déjà dans la chronique de Jean de Biclair 1, les musulmans entendaient dire Cæsaris

<sup>1)</sup> Esp. sagr., t. VI, p. 384; cf. p. 412, et t. IV, p. 256, 259.

Asidona, et ils écrivaient شریش شدونت Cæris Sidona, ou bien, en retranchant le dernier mot, شریش Cæris tout court. Ils ont donc supprimé la seconde syllabe de Cæsaris, de même qu'ils l'ont supprimée dans Cæsar Augusta, qu'ils prononçaient Cæragusta. Ils y étaient forcés par le génie de leur langue, dans laquelle ششریش aurait été une cacophonie insupportable.

#### LE WADI-BECCA.

Une opinion généralement reçue veut que la célèbre bataille dans laquelle les Goths furent battus par Târic, ait été livrée sur les bords du Guadalete; mais cette opinion, qui a été répandue par des chroniqueurs relativement modernes et mal informés, est démentie par les meilleurs témoignages. Aussi un savant espagnol, M. de Gayangos, a-t-il déjà exprimé des doutes à ce sujet (t. I, p. 526, 527). Il semble avoir senti que le champ de bataille doit avoir été situé beaucoup plus au sud, près du Lago de la Janda et de la rivière de Barbate; mais ses remarques sont extrêmement confuses, puisqu'il dit, d'abord que le Barbate portait sous la domination arabe, non-seulement son nom actuel, mais encore celui de Wâdi-Becca, ensuite que cette dernière rivière est la même

Râzî, p. 57 de l'ancienne traduction espagnole. Le terme Xercz Sidonia se trouve encore dans des chartes latines des XIII<sup>e</sup> et XIV siècles; voyez Esp. sagr., t. X, p. 20, 21.

que le Guadalete, en sorte que le mot Guadalete serait une altération du mot Wâdì-Becca. Mettant de côté ces opinions erronées, nous interrogerons plutôt les anciens chroniqueurs arabes.

L'auteur de l'Akhbâr madjmoua, comme on l'a vu plus haut (p. 50), place le champ de bataille près du Lago de la Janda. Ibn-al-Coutia est encore plus ex-«Târic et Roderic, dit-il, se livrèrent bataille sur les bords du Wâdî-Becca, dans la province وكان اجتماع طمارق ولوذريق على وادى « de Sidona Il s'agit donc de déterminer quelle . بَكَّةَ مِي شَدُونة était la rivière que les Arabes appelaient ainsi, et c'est ce qu'on peut faire en consultant Édrisi (t. II, p. 18). Donnant la route d'Algéziras à Séville, ce géographe s'exprime en ces termes: «D'Algéziras à ar-Rimâl (les Sables), à l'embouchure de la rivière de Barbate, dans la mer, 28 milles; de là à l'embouchure de la rivière de Becca 6 milles; » d'où il résulte qu'il faut placer l'embouchure du Wâdî-Becca à une lieue et demie 1 au nord de celle du Barbate, c'est-à-dire non loin du cap Trafalgar, entre Vejer de la Frontera et Conil. A en juger par deux articles de l'excellent Dictionnaire géographique de M. Madoz (ceux qui traitent de Conil et de Vejer), le Wâdî-Becca porte à présent le nom de Salado, qui, comme

à

<sup>1)</sup> Je compte par lieues d'Espagne.

l'on sait, est commun à une foule de rivières et de torrents de l'Andalousie.

La ville de Becca, à laquelle le Wâdî-Becca empruntait son nom (voyez Édrisi, t. II, p. 15), et qui n'est pas Vejer comme on l'a cru, car Vejer, qui est situé près du Barbate, est le Besaro de Pline, et les Arabes ont rendu ce mot aussi exactement qu'ils le pouvaient en écrivant ,— la ville de Becca, dis-je, semble avoir disparu; mais peut-être la trace de son nom s'est-elle conservée dans ceux de Altos de Meca et de Torre Meca.

## ILIPULA MINOR, POLEI, AGUILAR.

La forteresse de Polei, en arabe 'L', qu'Èdrisi (t. II, p. 54) place à vingt milles (cinq lieues) de Cordoue et dans le voisinage de Santaella, joue un grand rôle dans l'histoire d'Omar ibn-Hafçoun. C'est l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Aguilar (de la Frontera), car je trouve dans une charte de 1258, citée par Lopez de Cardenas dans ses Memorias de la ciudad de Lucena (Écija, 1777, p. 165): «Aguilar, qui s'appelait autrefois Polei,» et comme on y rencontre beaucoup d'antiquités romaines, je crois reconnaître dans Polei l'Ilipula minor, que Pline nomme parmi les villes du conventus d'Écija. Les Arabes ont retranché ili, et Les évidemment le génitif Pulæ.

<sup>1)</sup> Ibn-Haiyan, man. d'Oxford, fol. 85 v.

#### TALYATA.

Bien que les écrivains arabes parlent fréquemment du village (قبية) de Talyâta, dans la province de Séville, il est cependant assez difficile, faute de renseignements précis, d'en déterminer la situation. L'auteur du Marâcid le place dans le district d'Écija et près de Cordoue; mais ce témoignage ne s'accorde pas avec celui des auteurs arabes-espagnols, et en général l'autorité de ce Dictionnaire géographique n'est pas fort grande quand il s'agit de la topographie de la Péninsule. Aussi un savant fort distingué, M. de Slane, a-t-il avancé une autre opinion dans une note sur sa traduction d'Ibn-Khaldoun (t. II, p. 183). Ayant fait observer qu'Ibn-Khaldoun dit que sous le règne d'Adil, les musulmans furent défaits à Talyâta, et que Lucas de Tuy atteste que vers cette époque les musulmans furent mis en déroute à Téjada, M. de Slane en conclut que Talyâta et Téjada sont identiques.

Au premier abord, j'en conviens, le raisonnement du savant traducteur d'Ibn-Khaldoun semble fort plausible; mais quand on y regarde de plus près, il soulève de graves objections. Il n'est pas fondé sur un fait incontestable, car à l'époque dont il s'agit, c'est-à-dire quelque temps avant la prise de Séville par saint Ferdinand, il se livra un grand nombre de combats sur le territoire sévillan, et rien ne nous force à admettre qu'Ibn-Khaldoun et Lucas de Tuy parlent

de la même bataille. Ce qui prouve d'ailleurs que Talyâta n'est pas Téjada, c'est que les ruines de cette dernière ville se trouvent à sept lieues (vingt-huit milles) N. de Séville 1, tandis que Talyâta n'était qu'à deux milles على ميليّي (une demi-lieue) de Séville, comme il résulte du témoignage formel d'Ibn-Adhârî (t. II, p. 90), là où il raconte l'invasion des Normands pendant l'année 844.

Rodrigue de Tolède, quand il trouve Talyâta dans ses sources arabes, écrit Tablata; il le fait par exemple là où il raconte l'invasion des Normands (Historia Arabum, apud Schott, t. II, p. 175). Il semble donc avoir pensé que Talyâta était Tablada, c'est-à-dire la grande plaine qui s'étend au sud de Séville et que traverse le Guadayra 2; mais si telle a été son opinion, je doute qu'elle puisse être admise. Ce Tablada, où un roi de Grenade fut mis traîtreusement à mort par don Pedro le Cruel 3, se trouve nommé par Ibn-al-Khatîb 4, là où il raconte ce meurtre; mais cet auteur écrit طيلاطة (le man. porte par erreur طيلاطة), ce qui représente fort exactement Tablada, mais non Talyâta (طلباطة). Il y a d'ailleurs chez Ibn-Haiyân un récit qui ne nous permet pas de placer Talyâta sur la rive gauche du Guadalquivir, où se trouve

<sup>1)</sup> Morgado, Historia de Sevilla, fol. 39.

<sup>2)</sup> Voyez Morgado, fol. 31, col. 4.

<sup>3)</sup> Ayala, Crónica de Don Pedro, p. 347.

<sup>4)</sup> Man. G., fol. 138 v.

Tablada. Après avoir dit que les Berbers de Mérida et de Medellin firent une incursion sur le territoire sévillan, Ibn-Haiyân (fol. 51 r.) dit qu'ils pillèrent Talyâta, qu'ils battirent les troupes sévillanes et qu'ils s'avancèrent jusqu'à ,, c'est-à-dire jusqu'à Huevar ou Guebar, à cinq lieues O. de Séville, dans le district d'Aznalcazar 1. L'ensemble de ce récit démontre que Talyâta était également à l'ouest du Guadalquivir, car il ne s'y trouve rien qui puisse faire supposer que les Berbers aient traversé ce fleuve, ce qu'ils auraient dù faire si Talyâta était identique avec Tablada.

Tout bien considéré, je crois donc devoir placer Talyâta à une demi-lieue O. de Séville.

Avant de quitter ce sujet, je dois encore expliquer le nom du district dans lequel se trouvait Talyâta. Ce district est nommé تخليم البصل tant par Ibn-Haiyân que par Ibn-al-Abbâr ², et peut-être serait-on tenté de reconnaître dans البَصْل, prononcé البصل, le Pæsula des anciens, aujourd'hui Salteras, à deux lieues O. de Séville. Cette opinion m'a du moins été communiquée par un savant espagnol; mais je dois avouer que j'hésite à l'admettre. Je pense que si les Arabes avaient eu à rendre Pæsūla dans leur langue, ils auraient écrit بشولة, et non البصل. Je serais plutôt

<sup>1)</sup> Voyez Morgado, fol. 39, col. 2, et le Repartimiento, apud Espinosa, Hist. de Sevilla, fol. 22, col. 4.

<sup>2)</sup> Article sur Abdallâh ibn-Abdalazîz le Becrite.

porté à croire qu'il faut assigner au terme dont il s'agit une origine arabe. Il signifierait alors: le district des oignons, et il faut remarquer qu'un autre district de Séville, nommé par Ibn-Haiyân, portait un nom analogue, celui de اقليم المُبرّ, le district du froment.

## REIYA.

Les Arabes donnent à la grande province dans laquelle se trouvent Archidona et Malaga, le nom de Eq. Reiya, car c'est ainsi qu'il faut prononcer d'après l'auteur du Marâcid. D'où vient ce nom? On a tâché de l'expliquer de différentes manières; mais ne voulant pas m'arrêter à des interprétations surannées, je rapporterai seulement l'opinion de M. de Gayangos (t. I, p. 556). Cet orientaliste pense que Reiya a emprunté son nom à la ville de Rei en Perse. D'après Râzî, qui était lui-même de cette ville, ajoute M. de Gayangos, un grand nombre d'habitants de Rei étaient venus s'établir dans les environs de Malaga.

Cette manière de voir soulève plusieurs objections:

- 1° La ville de Rei s'appelle الرَّق. Pourquoi a-t-on supprimé l'article dans le nom de la province espagnole?
- 2° Pourquoi a-t-on ajouté à رق une terminaison féminine , اَرَقَة ؟
  - 3° Le nom relatif de الروى est الرول, tandis que de

on forme الربع. D'où vient cette différence?

4° Cette province serait, avec Algéziras, la seule qui eût emprunté son nom aux conquérants, tandis que toutes les autres ont conservé leurs noms latins.

5° Le géographe et l'historien Râzî, dont le père était venu en Espagne pour les affaires de son commerce, ne dit nulle part qu'une colonie de Persans vint s'établir dans la Péninsule.

C'est Ibn-Haucal qui nous mettra sur la bonne voie. Ce voyageur, qui visitait l'Espagne vers le milieu du Xe siècle, n'écrit pas نيو, , mais يوو, 1. Il entendait donc prononcer un nom en o, c'est-à-dire un nom latin, et Reiyo ne peut guère être autre chose que Regio (comparez المدر, qui s'est formé de la même manière de Legione). Regio doit avoir été suivi d'un adjectif, et cet adjectif, que les Arabes ont supprimé, était selon toute apparence montana. Le nom de Regio montana conviendrait du moins parfaitement à cette province, et deux circonstances viennent à l'appui de la dérivation proposée: 1° d'après l'ancienne traduction espagnole de Râzî (p. 61), on donnait le nom de Reiya à la Sierra, à la chaîne de montagnes, qui traverse la province, et 2° Reiva était seulement le nom d'une contrée, il n'y avait pas de ville de ce nom. Il est vrai que des compilateurs arabes qui

Cette leçon se trouve non-seulement dans le man. de Leyde, mais aussi dans celui d'Oxford.

écrivaient à une époque où cette dénomination était depuis longtemps tombée en désuétude, ont cru que Reiva était l'ancien nom de Malaga. Ibn-Khaldoun, par exemple, dit ceci (t. IV, fol. 10 r.): «Le sultan Mondhir assiégea Ibn-Hafçoun dans Bobastro et lui enleva toutes ses forteresses, parmi lesquelles se trouvait Reiva, c'est-à-dire Malaga. Aichoun, qui y commandait au nom d'Ibn-Hascoun, sut sait prisonnier et Mais il est certain qu'Ibn-Khaldoun mis à mort.» s'est gravement trompé ici. Il aura trouvé dans l'auteur qu'il suivait : «Medina Reiva;» mais ces mots ne signifient pas: la ville de Reiya, comme Ibn-Khaldoun l'a pensé; ils signifient: la capitale de (la province de) Reiva, c'est-à-dire Archidona. En effet, Ibn-Adhârî (t. II, p. 119, 120) atteste formellement qu'Aichoun commandait dans Archidona, et que c'est là qu'il fut fait prisonnier.

Archidona a été longtemps la capitale de Reiya. Ibn-al-Coutîa (fol. 11 r.) dit en parlant du règne d'Abdérame I<sup>er</sup>: «Archidona était alors la capitale de Reiya.» Ibn-Haucal dit de même: «Reiyo est une province considérable et fertile, dont Archidona est la capitale (medina)<sup>1</sup>,» et ces témoignages s'accordent avec ceux d'Ibn-Haiyân (fol. 74 r.: حاصرة الرشفرية) et de Râzî (p. 59); mais vers la fin du règne d'Abdérame III, ou au commencement de celui de son fils,

ريو كورة عظيمة خصيبة ومدينتها ارجذونة (١

Hacam II, Malaga a été élevée au rang de capitale. Quelques historiens arabes, tels qu'Arîb (t. II, p. 166) et l'auteur de l'Akhbâr madjmoua (plus haut, p. 55), n'ont pas toujours fait attention à cette circonstance: quand ils parlent d'un temps antérieur à celui de Hacam II, ils nomment souvent Malaga au lieu d'Archidona, et en général la manière dont les anciens auteurs emploient le mot de medina, a donné lieu à beaucoup de confusion.

#### BOBASTRO.

Situé sur le sommet d'une montagne escarpée dans la province de Reiya, Bobastro a été pendant un demi-siècle le boulevard de la nationalité espagnole contre la domination arabe; mais aujourd'hui le nom même de cette forteresse, autrefois si fameuse, est inconnu en Andalousie, et pour en fixer la position il faut combiner plusieurs témoignages.

Édrisi (t. II, p. 55) place Bobastro au nord de Marbella. Cette indication me semble très-vague, car je crois que la distance entre ces deux endroits était assez considérable. Ibn-Haiyân est plus explicite. Donnant la route que suivit un corps de troupes, il dit (fol. 91 v.) que ce corps alla de Khochîn (Gauzin) à Sohail (la Fuengirola), puis à Decwén ou Decwîn (viet)) sur la rivière (Coïn sur le Rio Grande),

<sup>1)</sup> نڪوان chez Maccarî, t. II, p. 803, et chez Ibn-Batouta, t. IV, p. 373.

puis à Cacăr-Bonèra (Cazarabonela), puis à la rivière des Beni-Abdérame, vis-à-vis de Bobastro, puis à Ar-Ouand on suit cette route sur la carte, on se convaincra facilement que la rivière à laquelle les Arabes donnaient le nom de rivière des Beni-Abdérame, est le Guadaliorce, et que par conséquent Bobastro était situé près de cette rivière. D'un autre côté, Ibn-al-Coutîa (fol. 59 r.) atteste que le château de Diaudhârès était à l'ouest de Bobastro. A mon avis مدخهة جَوْنَارِش Djaudhârès, que l'auteur arabe appelle صخبة (les voyelles sont données par le man.), le rocher de Djaudhârès, est la petite ville, bâtie sur un rocher, qui porte aujourd'hui le nom d'Ardalès. La terminaison dhârès répond à dalès, car on sait que les lettres r et l, qui appartiennent au même organe, se permutent. Il est permis de supposer que la première syllabe ait été altérée par les Espagnols, à moins خْرْدُا, ش toutefois qu'on ne préfère de lire Hardharès au lieu de Djaudhâre's جَوْدًارش, changement qui sans doute n'est pas trop téméraire. Dans ce cas Hardhârès répondrait parfaitement à Hardalès, comme les Espagnols écrivaient autrefois 1.

Les témoignages que j'ai cités me portent à croire que Bobastro se trouvait là où l'on voit aujourd'hui les ruines auxquelles les gens du pays donnent le nom

<sup>1)</sup> Cette orthographe se trouve chez Maxmol, Caro et d'autres auteurs.

d'el Castillon. Elles se trouvent sur une montagne très-haute et inaccessible du côté de l'est et du sud, à un quart de lieue du Guadaljorce et à une lieue O. d'Antequera 1. Tous les renseignements que donnent les auteurs arabes peuvent s'appliquer à cette localité: elle est au nord de Marbella et à l'est d'Ardalès; elle est aussi entre Cazarabonela et Archidona, et près du Guadaljorce. Mais ce qui m'engage surtout à identifier la résidence d'Ibn-Hafçoun avec le Castillon, c'est que je crois reconnaître dans Bobastro le nom que le Castillon portait sous la domination romaine.

Il faut voir d'abord quelle est la forme primitive du mot Bobastro et examiner à quelle langue il appartient.

Dans un document latin du X<sup>e</sup> siècle, la vie de sainte Argentea <sup>2</sup>, la ville est appelée urbs Bibistrensis. Les géographes arabes au contraire, tels que l'auteur du Marâcid, disent qu'il faut prononcer Bobastero, et cette orthographe se trouve aussi dans les manuscrits de Homaidî et d'Abd-al-wâhid (voyez p. 45 de mon édition). L'e muet, qui ne se trouve pas dans la transcription latine, a sans doute été ajouté par les Arabes afin de faciliter la prononciation et d'éviter le concours de trois consonnes; c'est un cheva, rien de plus. Nous avons donc Bobastro ou Bibistro,

<sup>1)</sup> Voyez Sanchez Sobrino, Viage topográfico, apud Lafuente Alcántara, Hist. de Grenada, t. I, p. 318—323.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. X, Appendice, no VII.

et si la première forme est la plus correcte, comme je suis porté à le croire, le nom est espagnol, car la terminaison en astro (l'ablatif de astrum) ne se trouve ni en arabe ni en berber, mais bien dans l'ancienne langue du pays, témoin le nom d'Oleastrum et quelques autres. On retrouve d'ailleurs ce nom, sous différentes formes, dans des provinces qui n'étaient pas assujetties à la domination musulmane. Ainsi il y a, comme chacun sait, un Barbastro en Aragon. Dans une charte de l'année 916 1, on trouve nommé un Castrum Vibester, dans la province de Léon, entre Carrion et Dueñas. Un autre endroit nommé Biviester, se trouvait en Castille; il en est question dans une charte de 968 2.

Le nom est donc d'origine espagnole; mais Bobastro en est-il la forme primitive? J'en doute; la différence des voyelles dans la transcription arabe et dans la transcription latine, me porte à croire que le nom a subi une altération. En effet, Ibn-Adhâri écrit souvent بربشتر Barbastro, et cette orthographe me semble la plus ancienne, tant à cause de sa parfaite conformité avec le nom de la ville aragonaise, que parce qu'une foule d'anciens noms de lieux espagnols commençaient par la syllabe bar (Barbesula, Barcino etc.). Or, les inscriptions romaines qu'on a

<sup>1)</sup> Publiée dans l'Esp. sagr., t. XXXIV, p. 435.

<sup>2)</sup> Apud Berganza, t. II, Escr. 64.

CIPIUM SING. BARB. Le nom Singili se trouve dans Pline, il n'offre donc point de difficulté; mais comment faut-il lire l'autre nom? Les archéologues n'ont su qu'en faire; ils ont lu Barbarorum, Barbanorum ou Barbitanorum, mais en avouant eux-mêmes que ce ne sont que des conjectures. Pour ma part, je crois que le municipe s'appelait: municipium Singiliense Barbastrense, et qu'on lui a donné cette dernière épithète afin de le distinguer d'un autre Singili, celui de Pline, qui, à en juger par un passage d'Ibn-Haiyân (fol. 84), se trouvait plus au nord et dans le voisinage de Priégo.

### CASTRA VINARIA, CAZARABONELA.

On a déjà vu plus haut (p. 324) qu'Ibn-Haiyân nomme قصر بنيرة comme étant situé entre Coïn et le Guadaljorce. Il faut prononcer Caçăr-bonèra. Aujourd'hui on appelle cette ancienne forteresse Cazarabonela, et c'est, je crois, le Castra vinaria de Pline. De castra les Arabes ont fait caçăr, château. Vinaria semble avoir été corrompu d'abord en Vinèra بنيرة; mais plus tard les Arabes ont prononcé ce nom d'une manière conforme au génie de leur langue, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné la forme de leur diminutif: قبنية bonèra.

<sup>1)</sup> Voyez Florez, Esp. sagr., t. XII, p. 19, et Sanchez Sobrino.

Râzî (p. 60) nomme Caçăr-bonèra; mais le nom est altéré dans les manuscrits. L'un d'entre eux porte Bovera (lisez: Bonera) et un autre Babera.

#### BENAMEGI.

Cet endroit, situé sur la grande route qui mène de Lucena à Antequera, a emprunté son nom à une tribu berbère bien connue, celle de Meghîla. «L'armée, dit Ibn-Haiyan (fol. 85 r. et v.), passa le Genil et posa le camp parmi les Meghila (في المغيليد), sur les frontières du pays d'Omar ibn-Hafçoun.» les anciennes chroniques espagnoles, dans celle d'Alphonse XI par exemple, on trouve encore la lettre l à la fin de ce nom (p. 469: Benamexil, c'est-à-dire: Beni-Meghîla). Dans la chronique de don Pedro (p. 540) le l est changé en r (Benamexir). ville fut conquise par saint Ferdinand; mais le nom en a été altéré dans le Chronicon S. Ferdinandi (p. 351 Acta Sanct.), où on lit Bennaexit, et dans la Cronica general (fol. 412, col. 4), où l'on trouve Tenexir.

#### ELVIRA.

La province d'Elvira ou d'Ilbîra, car c'est ainsi que prononçaient les Arabes 1, empruntait son nom à la ville épiscopale d'Ilbēri ou Elĭbēris — on trouve aussi Illiberi, Eliberi, Elberri etc. 2 —, laquelle

<sup>1)</sup> Voyez le Marâcid, t. I, p. 87.

<sup>2)</sup> Esp. sagr., t. IV, p. 254, 256, 259.

est devenue célèbre dans l'histoire ecclésiastique, parce que c'est là qu'a été tenu, vers l'année 300, le premier concile espagnol. Elle était située, selon Ibn-al-Khatîb (man. G., fol. 5 r.), à deux parasanges et deux tiers de Grenade; mais l'auteur du Marâcid (à l'article Grenade) évalue la distance entre ces deux villes à quatre parasanges. Ibn-Batouta (t. IV, p. 375) dit: environ huit milles (deux lieues).

Marmol ¹ a déjà indiqué avec la plus grande précision l'emplacement de l'ancienne Ilbîra. Elle se trouvait au nord-ouest de Grenade, au pied de la chaîne de montagnes qu'on appelle encore aujourd'hui Sierra d'Elvira, et sur les bords de la rivière qui porte le nom de Cubila ou Cubillas. Le village de Pinos Puente, qui, au XIVe siècle, portait chez les Arabes le nom de ننت بينش Puente Pinos ², et qui est devenu célèbre dans les dernières guerres des Castillans et des Grenadins, était un quartier de la ville. Au temps de Marmol, c'est-à-dire au XVIe siècle, on voyait encore les ruines de l'ancienne Elibéris, et l'on y trouvait alors un grand nombre de médailles romaines.

Au IXe siècle, on donnait le nom d'Elibéris ou d'Ilbîra tant à la province qu'à son chef-lieu, témoin ce passage d'Euloge de Cordoue (Memoriale Sanctorum,

<sup>1)</sup> Rebelion de los Moriscos, fol. 3, col. 4; fol. 4, col. 2.

<sup>2)</sup> Ibn-al-Khatîb, man. G., fol. 13 r.

L. II, c. 13): «Quum adhuc præfatos martyres ergastula haberent, ecce alii duo supervenerunt eandem quam cæteri professionem tenentes, codemque voto hostem fidei expugnantes. Quorum unus Eliberi progenitus, ex vico qui dicitur Parapanda, monachus et eunuchus, iam senex provectæque ætatis nomine Rogellius advenit. Alter, Servio Deo vocatus, spado. adhuc iuvenis, ante paucos annos ab Orientis partibus ultra maria in prædictam urbem habitaturus peregrinus accessit. » Comme le hameau de Parapanda est situé au nord-ouest d'Elibéris, près d'Illora 1, il est clair que pour Euloge Elibéris est à la fois une province et une ville. L'auteur du Marâcid dit la même chose, et l'on trouve chez Édrisi (t. II, p. 52): «La principale ville de ce pays était (auparavant) Ilbîra, dont les habitants émigrèrent et se transportèrent à Grenade.» Comparez aussi Maccarî (t. I, p. 95): «Avant Grenade, Ilbîra était la capitale (medina) de la province.»

Toutesois cette capitale portait encore un autre nom, celui de قَسْطَلَة 2 Castella ou قَسْطَية Castèla. Dans un passage de Râzî, que cite Ibn-al-Khatîb (man. G., sol. 6 v.), on lit: «Parmi les villes considérables de cette province, on compte celle de Castella 3. C'est la capitale et la forteresse la plus im-

<sup>1)</sup> Voyez Florez, Esp. sagr., t. XII, p. 217.

<sup>2)</sup> Ces voyelles sont indiquées dans le Marâcid, t. II, p. 411.

<sup>3)</sup> L'ancienne traduction espagnole de Râzî porte Cazalla ou Gazela.

portante (de la province) d'Ilbîra.» مدينة قسطلية (قسطيلة النبرة وحصنها مدينة قسطلية (قسطيلة النبرة وحصنها والنبرة قسطيلة وحصنها والنبرة والن

On se demande donc si Elibéris et Castella étaient la même ville. Je crois qu'à peu près il en était ainsi. Ibn-al-Khatîb (man. G., fol. 7 r.) atteste que, lorsque les musulmans eurent pris Elibéris, ils armèrent les juifs qui s'y trouvaient — on sait que les juifs, opprimés par les Visigoths, firent partout cause commune avec les musulmans — et qu'ils les installèrent dans la citadelle avec une division musulmane. C'est, je pense, de cette citadelle que vient le nom de Castella. On l'appelait Castellum, à l'ablatif Castello, et c'est de ce dernier mot que les Arabes, en changeant o en a, selon leur coutume, ont fait Castella. Elibéris semble avoir été ruinée par les conquérants à un tel point, que dans les premiers temps de la domination musulmane on ne nommait plus cette ville; on ne

parlait alors que du Castello, de la citadelle; mais il était dans la nature des choses que plus tard on rebâtit les maisons d'Elibéris ou qu'on en bâtit de nouvelles à une faible distance de l'ancienne ville, et qu'on rendît alors à cette ville, moitié ancienne, moitié moderne, le nom qu'elle avait porté autrefois.

Ilbîra eut fort à souffrir de la guerre civile qui éclata après la chute des Amirides, et vers l'année 1010, ses habitants émigrèrent et se transportèrent à Grenade 1, de sorte qu'au XIVe siècle Ilbîra n'était plus qu'un village. Le sultan de Grenade, Mohammed V. le donna en sief, dans l'année 1564, à Ibn-Khaldoun, l'auteur de la célèbre Histoire universelle 2. «Ilbîra ayant été abandonnée par sa population, dit Marmol, il n'en resta que la citadelle et quelques quartiers sur le bord de la rivière. Les rois maures y avaient un lieutenant ou gouverneur; c'était toujours une personne de considération et quelquesois un membre de la famille royale. Lorsque je me trouvais à Grenade dans l'année 1571, un Maure me montra deux diplômes par lesquels deux de ses ancêtres avaient été investis de ce gouvernement. La citadelle subsista longtemps; elle fut détruite pendant

<sup>1)</sup> Ibn-Haiyan, apud Ibn-al-Khatib, man. G., fol. 5 v.; Maccari, t. I, p. 95.

Autobiographie d'Ibn-Khaldoun, dans le Journ. asiat., IVe série,
 III, p. 58.

une expédition que les rois catholiques <sup>1</sup> firent dans la Véga; mais aujourd'hui encore on voit près de la rivière deux quartiers qu'on appelle Pinos de la puente.»

Il résulte de ce qui précède que Pedraza, Florez et d'autres savants se sont trompés quand ils croyaient qu'Elibéris était Grenade. Nous devons remarquer, toutefois, que plusieurs écrivains arabes, qui vivaient après l'époque où Elvira avait été abandonnée par ses habitants, sont tombés dans la même erreur. Quand ils trouvaient dans leurs documents le terme مدينة البيرة ou الليرة , la capitale d'Ilbîra, ils croyaient qu'il s'agissait de Grenade, parce que, de leur temps, cette ville était réellement la capitale de la province.

## GRENADE.

Les géographes arabes, tels que Râzî, l'auteur du Marâcid et Cazwinî (t. II, p. 367), s'accordent à dire que Grenade est une ville fort ancienne, et même la plus ancienne de toutes les villes de la province. Malheureusement les notices que les auteurs grecs et romains nous ont laissées sur cette partie de l'Espagne, sont si incomplètes, qu'il est impossible de dire quel était le nom de Grenade sous la domination romaine. Tout ce que nous savons, c'est que sous les Visigoths,

<sup>1)</sup> On sait que les Espagnols donnent ce nom à Ferdinand et Isabelle.

Grenade, ou du moins un quartier de cette ville, portait le nom de Nativola. Une inscription latine, dont nous parlerons tout à l'heure, le prouve.

Selon Râzî, Grenade s'appelait sous la domination arabe la ville des juifs. Les juifs toutefois n'occupaient qu'une partie de la ville; il y avait aussi un quartier chrétien avec des églises, dont trois avaient été fondées par un certain Gudila, comme il résulte d'une inscription gravée sur un marbre blanc, qu'on a trouvée dans les fondements de Sainte-Marie de l'Alhambra et qu'on a placée dans la façade méridionale de cette église. Bien qu'elle ait déjà été imprimée plusieurs fois, nous croyons devoir la reproduire, parce que nous tâcherons de l'expliquer et qu'il se pourrait que nos lecteurs n'eussent pas sous la main les ouvrages où elle se trouve. Voici donc le texte dont il s'agit:

ITEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA. SCI. VINCENTIL.

MARTYRIS. VALENTINI. A. SCO. LILLIOLO. ACCITANO. PONFC.

XI. KAL. FEBR. AN... GL. DNI. RECCAREDI. REGS. ER. DC.XXXII.

HEC. SCA. TRIA. TABERNACVLA. IN. GLORIAM. TRINIT...

... HOPERANTE. SCIS. EDIFICATA. SUNT. AB, INL. GUDILA...

... VM. OPERARIOS, VERNOLOS. ET. SVMPTV. PROPRIO.

Dans la dernière ligne il faut lire sans doute: cum operarios. La construction de la préposition cum avec l'accusatif, au lieu de l'ablatif, ne peut pas étonner dans un document de cette époque, et dans cette même inscription on trouve: consacrata est eclesia in locum, au lieu de in loco.

Il résulte de cette inscription que l'illustre Gudila a fait bâtir, à ses frais et par ses serfs, trois églises, dont une a été achevée en 594, sous le règne de Reccared, et une autre en 607, sous le règne de Witeric.

Je crois retrouver ce Gudila, qui doit avoir été un seigneur goth aussi riche que pieux, dans un passage d'Ibn-al-Khatîb, où on lit ceci ': «Les chrétiens (de Grenade) avaient une célèbre église à deux portées de trait de la ville, vis-à-vis de la porte d'Elvira. Elle avait été bâtie par un grand seigneur de leur religion, qu'un certain prince avait mis à la tête d'une nombreuse armée de Roum, et elle était unique par la beauté de sa construction et de ses ornements.» Le terme Roum, dont les auteurs arabes ne se servent guère que lorsqu'il s'agit d'Espagnols indépendants, indique qu'Ibn-al-Khatîb parle ici d'une époque antérieure à la conquête musulmane, et je crois reconnaître dans le seigneur dont il fait mention, le Gudila de l'inscription latine. Ce dernier a peut-être com-

<sup>1)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, nº XXIV.

mandé une expédition contre les Impériaux, qui, à l'époque dont il s'agit, possédaient encore une grande partie du midi de l'Espagne. Au reste, Ibn-al-Khatib ne dit pas quel était le nom de l'église située hors de la porte d'Elvira; nous ignorons donc si c'était celle de saint Étienne, ou celle de saint Jean, ou celle de saint Vincent.

Au IXº siècle, il n'v avait encore que peu d'Arabes dans la ville même; mais il y en avait dans les forteresses qui composaient l'Alhambra, et parmi lesquelles s'en trouvait une qu'on nomme aujourd'hui l'Alcazaba (le château). Ce sont à présent trois tours ruinées, dont une sert encore de prison, et qui sont reliées entre elles par un pan de mur 1. Anciennement cette forteresse s'appelait High-ar-rommân, le château des grenadiers, comme on peut le voir dans Marmol, et c'est d'elle qu'est venu le nom de Grenade, qui a été l'objet d'une foule d'étymologies, les unes plus singulières que les autres. Rien n'est plus commun parmi les Arabes que des noms propres empruntés à des arbres fruitiers. Près de Grenade même il y avait un Hicn-al-lauz 2 (aujourd'hui Iznalloz), c'està-dire un château des amandiers, et près de Wâsit en Asie il y avait aussi un cacr-ar-rommân, château des

<sup>1)</sup> Gimenez-Serrano, Manual del artista y del viagero en Grenada, p. 131.

<sup>2)</sup> Voyez Maccari, t. II, p. 804.

grenadiers <sup>1</sup>. Les Arabes eux-mêmes, qui disaient Garnâta au lieu de Granata, parce que le concours de deux consonnes répugnait à leur oreille, connaissaient fort bien le sens de ce mot. «Garnâta signifie rommâna (grenade) en espagnol,» disent Cazwînî (t. II, p. 517) et Maccarî (t. I, p. 93).

#### SUR L'ANCIEN NOM DU DARRO.

Ainsi que je l'ai déjà observé plus haut, le Darro porte chez les auteurs arabes le nom de حَدَارِة, حدرو ou عدره; mais dans l'ancienne traduction espagnole de Râzî on lit ceci (p. 37): «Grenade est traversée par une rivière qui porte le nom de Salom et qui prend sa source dans une montagne de la province d'Elbira, appelée Dayna (lisez Raihân). Cette rivière, dans laquelle on recueille des grains d'or fin, se jette dans une autre [le Genil], laquelle prend sa source dans les montagnes de la neige [dans la Sierra Nevada]. » Je crois du moins qu'il faut lire de cette manière et non pas: «une rivière qui portait (autrefois) le nom de Salom et qui s'appelle à présent Guadaxenil, » comme donne l'ancienne traduction. Évidemment Râzî ne parle pas du Genil; il parle du Darro, qui prend réellement sa source dans la Sierra d'Elvira et qui est aurifère. Aussi lit-on dans le Râzî de Marmol: « Au milieu de Grenade coule la rivière

<sup>1)</sup> Yacout, Mochtaric, p. 209.

de Salon, qui prend sa source dans la montagne des myrtes, et dans le sable de laquelle on trouve des grains d'or fin. Avec elle se réunit une rivière plus considérable, qu'on appelle Singilo [le Genil] et qui vient des montagnes de la neige.»

Cazwînî (t. II, p. 567) écrit قلوة Calom ou Colom. « Grenade, dit-il, est traversée par le Calom, et cette rivière jouit d'une grande renommée, parce qu'on recueille dans son sable des grains d'or pur.» Les manuscrits du Marâcid (à l'article Grenade) portent غلز; mais il est hors de doute que la seconde syllabe est lom. Quant à la première, elle me semble être ca; les copistes de la traduction de Râzî se sont trompés, je crois, en lisant ce mot avec un c cédille, et c'est de ce c cédille qu'est venu l's.

Au reste, l'article du Marácid sur Grenade, que je viens de citer, est plein de contresens, soit par la faute de l'auteur, soit par celle des copistes. Voici de quelle manière on pourrait le corriger, mais je n'oserais affirmer que l'auteur ait écrit ainsi: لوَّقُسُ منه سُحالة الذهب وعليه في النهر المعروف بقلوم يُلْقَطُ منه سُحالة الذهب وعليه في داخل المدينة ارحاء كثيرة \* يَنْبع من جبل الريحان ويخترين 2 نصف المدينة فيعمُّ سقاياتها وحمَّاماتها ولها

<sup>1)</sup> Dans l'édition de M. Wüstenfeld, il faut lire يُنْقُطُ au lieu de يلفظ. La même faute se trouve dans l'édition du Marâcid.

<sup>2)</sup> L'édition porte: اقتطع منه نهر يخترى.

نهر اخر \* ينبع من جبل الثلج أ يقال له سنجل يخترى النصف الاخر منها أ

#### MARACENA.

Maracena, en arabe مرسانية, se trouve nommé, comme on le verra plus loin, dans le récit de l'expédition d'Alphonse le Batailleur. Cet endroit est situé près d'Albolote et il appartient aujourd'hui au Partido Judicial de Grenade. Il faut aussi lire مرسانة au lieu de قربسانة, comme porte le manuscrit de l'Escurial, dans l'article d'Ibn-al-Khatîb sur Sauwâr, où on lit que le quatrième aïeul de ce chef «s'établit dans la bourgade de Maracena, qui se trouve dans le district d'Albalât (Albolote) et qui appartient au territoire de Grenade,» ناطة من قرى

#### ALHENDIN.

Cet endroit qui se trouve au sud de Grenade, près du Dilar, a emprunté son nom à une tribu arabe qui s'y était établie, celle de Hamdan ou Hendîn, comme on prononçait en Espagne; voyez Maccarî, t. I, p. 167. Ibn-Çâhibi-'ç-çalât (man. d'Oxford, fol. 29 r.) parle aussi de دُنَّرُ près du دُنَّرُ, près du دُنَّرُ Dollar, comme porte le manuscrit.

<sup>1)</sup> L'édition porte: اقتطع من ذي

## LE SENED DE GUADIX ET LE SENED DE SÉVILLE.

Le mot arabe sened désigne: la pente d'un des côtés d'une chaîne de montagnes, comme dans cette phrase d'Arib (t. II, p. 192): «Il coupa les arbres fruitiers qui se trouvaient encore sur le versant de la montagne (في اسناد الجير) de Bobastro,» et souvent on donnait ce nom à des districts situés sur un versant. Ainsi le versant septentrional de la Sierra Nevada, au sud de Guadix, s'appelait le Sened de Guadix. Maccarî (t. I, p. 95) parle de ce district, et il en est aussi question dans la Relacion de los fechos de Don Miquel Lucas (publiée dans le Memorial Histórico, t. VIII), où l'on trouve (p. 83): «Chevauchant toute la nuit, il arriva, au delà des deux grandes villes qu'on appelle Baza et Guadix, à certains endroits qui se trouvent au pied d'une Sierra nommée el Cenet.» Dans son article sur Ahmed ibn-Abdalaziz le Caisite, Ibn-al-Khatîb (man. B.) dit que ce personnage était originaire «d'Aryanteira dans le Sened de Guadix.» Dans cet Aryanteira . مون أَرْيَنْتَيْرَةَ الصون سند وادي آش je crois reconnaître la ville qui porte aujourd'hui le nom de Lanteyra, et qui, comme on le verra tout à l'heure, se trouvait réellement dans le Sened.

Conquis par les Castillans, ce district devint un marquisat, et Marmol (Rebelion, fol. 93 r. et v.) en

<sup>1)</sup> Ces voyelles sont dans le manuscrit.

parle en ces termes: «Sous le nom de marquisat du Zenete on entend le versant septentrional de la Sierra Nevada. Au midi il confine avec les Taäs (districts) d'Uxixar et d'Andarax, qui se trouvent dans les Alpuxarres, et partout ailleurs il confine avec le district de Guadix. Il contient neuf endroits, à savoir: Dolar, Ferreyra, Gueuijar (lisez Gueneja, comme on trouve dans la Historia de Don Juan de Austria, par Vander Hammen y Leon, Madrid, 1627, fol. 36 r.; aujourd'hui on écrit Huéneja), al Deyre (la Relacion de los fechos de Don Miguel Lucas, loco laud., nomme aussi cet endroit parmi ceux du Sened; mais au lieu de Aldeysa, il faut y lire Aldeyra; cet endroit existe encore), Lanteyra, Xeriz, Alcaçar, Alquif et la Calahorra.»

A en juger par les méprises dans lesquelles sont tombés plusieurs savants espagnols quand ils ont rencontré cette dénomination dans les auteurs arabes — un d'entre eux a cru que c'était un village qu'il appelle Sinda ou Serida; un autre a cru y reconnaître le village de Zújar; un troisième enfin a traduit as-Sened par une montagne, — à en juger par ces méprises, disons-nous, on serait porté à croire que le nom de Sened est aujourd'hui tout à fait inconnu en Andalousie. Cependant il n'en est pas ainsi: encore de nos jours on parle dans ce pays du «marquesado del Cenet<sup>1</sup>.»

<sup>1)</sup> Voyez Madoz, Diccion. geogr., t. VI, p. 308.

Il y avait encore un autre Sened, celui de Seville, qu'Ibn-Haiyân (fol. 53 r.) place à quinze milles (quatre lieues environ) de distance de cette cité. Il se trouvait, selon toute apparence, entre Séville et Niébla.

## L'EXPÉDITION D'ALPHONSE LE BATAILLEUR

CONTRE

## L'ANDALOUSIE

Vers la fin du XI° siècle, lorsque l'Andalousie eut échangé ses princes indigènes contre un monarque africain, qui était venu en allié et qui avait fini par s'imposer pour maître, il s'opéra dans ce pays une brusque et funeste révolution. La civilisation céda la place à la barbarie, l'intelligence, à la superstition, la tolérance, au fanatisme. Le pays gémissait sous le régime écrasant du clergé et de la soldatesque; au lieu des savantes et spirituelles discussions dans les académies, des profonds discours des philosophes et des chants harmonieux des poètes, on n'entendait plus que la voix monotone des prêtres et le bruit des sabres qui traînaient sur le pavé.

Mais si la situation des Andalous musulmans était déplorable à cette époque, celle des Andalous chrétiens l'était bien plus encore. Avec eux les marabouts africains ne gardaient aucune mesure. La tolérance dont jusque-là on avait usé pour les chrétiens, leur semblait criminelle et impie. Les églises étaient à leurs yeux l'opprobre de la Péninsule, et ils insistèrent auprès du monarque sur la nécessité de les détruire. Presque aussi bigot qu'eux, le monarque ne céda que trop facilement à leurs désirs. Que firent-ils encore? Il est impossible de le dire; les écrivains musulmans gardent le silence à ce sujet et parmi les chrétiens andalous il n'y avait pas d'écrivains; mais il n'est pas à présumer que les faquis se soient arrêtés à mi-chemin; leur haine contre les chrétiens était trop forte pour qu'ils ne les aient pas vexés et persécutés de toutes les manières.

Pendant de longues années, les chrétiens souffrirent en silence. Enfin, vers l'année 1125, la mesure étant comble, ils supplièrent le roi d'Aragon, Alphonse le Batailleur, qui remplissait alors l'Espagne du bruit de sa renommée, de venir les délivrer du joug insupportable qui pesait sur eux. Alphonse répondit à leur appel et marcha vers l'Andalousie.

L'expédition d'Alphonse, qui fut, pour ainsi dire, le contre-pied de celle qu'Almanzor avait faite, plus d'un siècle auparavant, contre Saint-Jacques-de-Compostelle, a été racontée par deux chroniqueurs chrétiens, Orderic Vital 1 et l'auteur d'une ancienne chro-

<sup>1)</sup> Hist. eccles., L. XIII, apud Duchesne, Hist. Norm. Script., et dans l'Esp. sagr., t. X, p. 607, 608.

nique aragonaise aujourd'hui perdue, mais dont Zurita a fait usage 1. Il faut compléter leurs récits au moyen de ceux de deux historiens arabes. Ibn-al-Khatib et l'auteur anonyme de l'ouvrage qui porte le titre de al-Holal al-mauchia. Le récit du Holal a été traduit par Conde, et quoique sa traduction ne soit pas exempte de fautes, elle est cependant beaucoup meilleure que ses traductions ne le sont d'ordinaire. Malheureusement tous les noms de lieux y sont défigurés à un tel point qu'il est impossible de les reconnaître, et je ne m'étonne pas qu'un savant allemand ait exprimé le vœu que cette expédition fût traitée dans un mémoire spécial, où l'on devrait s'attacher surtout à fixer la position des localités. Voulant tâcher de satisfaire à ce désir, je donnerai ici une traduction du récit d'Ibn-al-Khatîb et de celui de l'auteur du Holal, que j'ai fondus en un seul 2, ce qui n'était pas difficile puisqu'ils ont suivi l'un et l'autre un troisième auteur, à savoir Ibn-ac-Cairafi de Grenade, qui a écrit, vers le milieu du XIIe siècle, une histoire des Almoravides sous ce titre: الانوار الجلية في اخبار الدولة . Le récit qu'on va lire est donc à proprement parler celui d'un historien contemporain.

« Briève et succincte relation de ce qui s'est passé

<sup>1)</sup> Anales de Aragon, t. I, fol. 47 r.

<sup>2)</sup> On trouvera le texte dans l'Appendice, nº XXIV.

dans cette province entre les musulmans et leurs alliés chrétiens.

«L'auteur dit: Quand l'islamisme eut pris racine dans cette noble province, et que l'émir Abou-'l-Khattâr y eut assigné des demeures aux tribus arabes de la Syrie, en leur donnant la troisième partie des produits des terres des alliés 1, ces tribus s'y établirent au milieu des chrétiens qui cultivaient la terre et habitaient les villages sous des chefs de leur religion. Ces chefs étaient des hommes expérimentés, intelligents, traitables, et qui savaient ce que chacun de leurs coreligionnaires avait à payer pour sa capitation. Le dernier, qui s'appelait Ibn-al-Callâs, était fort renommé, et il jouissait d'une grande considération auprès des gouverneurs de la province.

«Ces chrétiens avaient une célèbre église à deux portées de trait de la ville, vis-à-vis de la porte d'Elvira <sup>2</sup>. Elle avait été bâtie par un grand seigneur de leur religion, qu'un certain prince avait mis à la tête d'une nombreuse armée de Roum, et elle était unique par la beauté de sa construction et de ses ornements; mais l'émir Yousof ibn-Téchousin, cédant à l'ardent désir des faquis, qui avaient donné un fetfa dans ce sens, ordonna de la détruire. Ibnaç-Çairasî dit à ce sujet: — Les Grenadins allèrent

<sup>1)</sup> C'est-à-dire, des chrétiens.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, p. 335, où j'ai déjà cité et expliqué ce passage.

la détruire le lundi, dernier jour de Djomâdâ II de l'année 492 (23 mai 1099). Elle fut démolie de fond en comble, et chacun emporta quelque chose de ses débris et de ce qui servait au culte. — Encore de nos jours on connaît l'endroit où se trouvait ce temple, et la muraille qui en subsiste encore, montre qu'il a été très-solide. Une partie du terrain qu'il occupait autrefois, est à présent le cimetière bien connu de Sahl ibn-Mâlic 1.

« Sous le règne des Almoravides, lorsque les armes du roi Ibn-Rademiro, l'ennemi de Dieu, étaient encore victorieuses — l'Éternel, comme on sait, anéantit plus tard sa puissance dans la bataille de Fraga <sup>2</sup> — les alliés chrétiens de cette province conçurent l'espoir d'assouvir leur rancune et de s'ériger en maîtres du pays. S'adressant donc à Ibn-Rademiro, ils lui envoyèrent lettres sur lettres et messagers sur messagers, pour le prier de s'apprêter et pour l'exciter à venir à Grenade; puis, voyant qu'il hésitait, ils lui firent présenter un registre qui contenait les noms de douze mille de leurs meilleurs guerriers et sur lequel ils n'avaient inscrit aucun vieillard ni aucun célibataire. Ils l'informèrent aussi qu'en outre

<sup>1)</sup> Sahl ibn-Mâlic était un célèbre prédicateur, qui mourut en 1241. Aujourd'hui encore on sait à Grenade que la Plaza del Triumfo a été un cimetière musulman; voyez Gimenez-Serrano, Manual del artista y del viagero en Granada, p. 286.

<sup>2)</sup> La bataille de Fraga se livra en 1134.

des personnes qu'ils avaient nommées et qu'ils connaissaient parce qu'elles demeuraient dans leur voisinage, il v en avait beaucoup d'autres qu'ils n'avaient pu découvrir parce qu'elles demeuraient à une grande distance, mais qui se montreraient aussitôt que le roi se ferait voir. De cette facon ils lui inspirèrent le désir de tenter l'entreprise, et ils tâchèrent aussi d'exciter sa cupidité en lui décrivant toutes les excellentes choses qu'on trouve à Grenade et qui en font le plus beau pays du monde. Ils lui parlèrent de sa grande Véga, de ses productions, de son froment, de son orge, de son lin, de son abondance en soie, en vignes, en oliviers, en fruits de tout genre, en sources et en rivières, de son château bien fortifié, de la douceur de ses paysans, de la politesse de ses citadins, de la beauté de ses nobles et de ses femmes; ils ajoutèrent que cette ville bénie, une fois conquise, serait pour lui un point de départ pour en conquérir d'autres, et que, comme on lisait dans les histoires de la province, celle-ci avait été nommée par les rois la bosse (la meilleure partie) de l'Espagne 1. Bref, ils visèrent si bien au but qu'ils l'at-

<sup>1)</sup> Ailleurs (fol. 5 r.) Ibn-al-Khatib dit ceci: والبيرة من العظم المتمل عليه الفتح من البلاد كور الاندلس وموسطة ما اشتمل عليه الفتح من البلاد وتسمّى في تاريخ الامم السالفة من الروم سنام الاندلس الكتم وتسمّى في تاريخ الامم السالفة من الروم سنام الاندلس الكتم وتسمّى في تاريخ الامم السالفة من الروم سنام الاندلس

teignirent. Le roi rassembla des troupes d'élite et se mit en marche, accompagné de quatre mille chevaliers aragonais 1, lesquels étaient suivis par leurs gens d'armes et qui tous avaient juré sur l'Évangile de ne pas s'abandonner l'un l'autre. Le roi partit donc de Saragosse au commencement de Chabân de l'année 519 (au commencement de septembre 1125), en cachant son but. passa près de Valence, où il y avait une garnison almoravide commandée par le chaikh Abou-Mohammed ibn-Bedr ibn-Warca, et pendant qu'il attaquait cette ville, un grand nombre de chrétiens alliés vinrent à lui, soit pour grossir son armée, soit pour lui servir de guides, soit enfin pour lui indiquer ce qu'il devait faire afin de nuire aux musulmans et de réussir dans son entreprise. Ensuite il arriva près d'Alcira, qu'il attaqua pendant plusieurs jours consécutifs; mais il perdit beaucoup de monde et ne remporta aucun avantage. De là il se rendit vers Dénia, qu'il attaqua la nuit de la fête de la rupture du jeune (51 octobre), et il parcourut tout l'Est de journée en journée et d'étape en étape, en faisant des razzias dans chaque district qui se trouvait sur son passage. Ayant

l'histoire des anciens peuples romains elle est appelée la bosse de l'Espagne. Le mot désigne: la bosse d'un chameau; mais je n'ai pas trouvé une telle dénomination dans les auteurs classiques.

La chronique dont Zurita s'est servi, nomme parmi ces guerriers: Gaston, vicomte de Béarn, Pierre, évêque de Saragosse, et Étienne, évêque d'Huesca.

traversé le défilé de Xativa, il vint à Murcie, puis à Véra 1, puis à Almanzora 2; ensuite il monta vers Purchéna et resta huit jours sur les bords de la rivière de Tijola 3. De là il se rendit à Baza, et voyant que cette ville était située dans une plaine et que la plupart de ses quartiers n'avaient pas de murailles, il voulut s'en emparer; mais Dieu ne l'aida pas. Le vendredi au commencement de Dhou-'l-cada (4 décembre), il se rendit à Guadix, et il attaqua cette ville du côté des cimetières jusqu'au lundi (7 décembre). Le mardi (8 décembre) il partit vers le Sened 4, où il dressa des embuscades. Le mercredi (9 décembre) il quitta le Sened, s'établit dans le hameau de Ghavéna [aujourd'hui Graéna], et attaqua la ville (de Guadix) du côté de l'ouest. Puis, ayant campé dans le hameau qui porte le nom d'Alcazar 5, il attaqua de nouveau la ville, mais sans remporter aucun avanta-

<sup>1)</sup> Non loin de la mer.

<sup>2)</sup> Il ne s'agit pas ici de la rivière, mais de l'endroit qui porte ce nom. Si l'auteur avait voulu parler de la rivière, il aurait dit Wâdî-Almanzora, comme Ibn-al-Khatîb écrit fol. 129 r.

<sup>3)</sup> Tijola se trouve entre Purchéna et Seron. La rivière dont il est question ici, porte aujourd'hui un autre nom.

<sup>4)</sup> Voyez sur ce district, qui comprenait les montagnes septentrionales de la Sierra Nevada, ce que j'ai dit plus haut, p. 340.

<sup>5)</sup> Marmol nomme cet endroit parmi ceux du Sened de Guadix; voyez plus haut, p. 341. D'après la chronique de Zurita, Alphonse célébra la fête de la nativité de Notre-Seigneur à Alcaraz, au pied d'une montagne; mais notre texte démontre qu'au lieu d'Alcaraz il faut lire Alcazar.

ge. Il resta près d'un mois dans les environs de Guadix.

"L'auteur du livre intitulé al-anwâr al-djalia s'exprime en ces termes: Sur ces entrefaites, l'on avait découvert le complot formé par les chrétiens alliés de Grenade, et l'on s'était aperçu que le roi avait été appelé par eux. Le gouverneur de l'Espagne, Abou-'t-Tâhir Temîm ibn-Yousof, qui résidait à Grenade, voulut alors les jeter en prison; mais force lui fut de renoncer à ce dessein. Les chrétiens profitèrent des circonstances pour se glisser, en suivant des routes différentes, dans le camp du roi, tandis que les troupes musulmanes marchaient de toute part vers le gouverneur, et que son frère, le commandeur des musulmans, lui envoyait de l'Afrique une grande armée. De cette manière les armées formaient, pour ainsi dire, un cercle autour de Grenade.

«Étant parti de Guadix, Ibn-Rademiro s'établit dans le village de Dedjma [aujourd'hui Diezma]. Le jour de la fête du sacrifice [10 Dhou-'l-hiddja = 7 janvier 1126], les Grenadins, armés de pied en cap, firent la prière de la peur 1, et le lendemain à midi ils distinguèrent les tentes des Roum à an-Nibal 2, à l'est de la ville. On se combattit quelque

<sup>1)</sup> C'est la prière ordinaire, mais abrégée.

<sup>2)</sup> Les man. donnent an-Nil; mais je crois avec M. Lafuente Alcántara qu'il s'agit de Nibar, village qui se trouve à une lieue E. de Grenade. Ibn-al-Khatib en parle dans un autre endroit (fol. 13 v.),

temps à deux parasanges de Grenade; la populace avait déjà quitté la ville et les autres habitants se pressaient dans les rues.

«Au moment où il arriva près de Grenade, Ibn-Rademiro comptait cinquante mille hommes sous ses bannières. Le jour de la fête du sacrifice (7 janvier) il s'était établi sur les bords du Fardès; de là il s'était rendu à.....¹, et de là au hameau d'an-Nibal près de Grenade, où il resta pendant plus de dix jours; mais comme il pleuvait sans cesse et qu'il y avait souvent un brouillard, il ne put pas envoyer des troupes dans les environs, et ce furent les chrétiens alliés qui lui fournirent des vivres.

« Voyant qu'il ne réussirait pas à prendre la ville, il décampa le 25 Dhou-'l-hiddja de l'année 519 (22 janvier 1126), après avoir réprimandé ceux qui l'avaient appelé et surtout leur chef, Ibn-al-Gallâs; mais ces personnes s'excusèrent en disant qu'il était luimême la cause du mauvais succès de l'expédition, puisque, par ses lenteurs et ses fréquentes haltes, il avait donné aux troupes musulmanes le temps d'arriver, et ils ajoutèrent qu'ils lui avaient tout sa-

où le man. porte النبيل, ce que l'on peut changer facilement en النيبل. La permutation du l et du r est fréquente.

<sup>1)</sup> Ce nom est douteux. Notre man. du Holal porte الطروقة ou peut-être المروقة, et celui de M. de Gayangos المروقة.

crifié, n'ayant pas de pardon à attendre des musulmans 1.

«De Maracena <sup>2</sup> le roi se rendit à Pinos <sup>3</sup>. Le lendemain il arriva à as-Sicca <sup>4</sup>, dans le district de Cala-Yahçob (Alcala la Real), puis à Luque, puis à Baéna, puis à Écija, puis à Cabra, puis à Lucéna, tandis que les troupes musulmanes marchaient sur ses traces. S'étant arrêté quelques jours à Cabra, il se rendit à Polei <sup>5</sup>, toujours suivi par les troupes musulmanes, qui, de temps en temps, l'attaquaient avec succès. Enfin lui et l'émir Abou-'t-Tâhir firent halte tous les deux à Arnisol <sup>6</sup> près de Lucéna. Les musulmans attaquèrent l'ennemi au lever de l'aurore et lui enlevèrent un grand nombre de tentes. Vers

D'après Orderic Vital, environ dix mille Mozarabes demandèrent à Alphonse la permission de l'accompagner et de s'établir en Aragon avec leurs familles. Le roi leur accorda leur demande.

<sup>2)</sup> Près d'Albolote; voyez plus haut, p. 339.

<sup>3)</sup> Pinos Puente; comparez plus haut, p. 329.

<sup>4)</sup> Cet endroit m'est inconnu.

<sup>5)</sup> Aujourd'hui Aguilar; voyez plus haut, p. 316. A Polei, Alphonse se trouvait très-près de Cordoue, et selon la chronique de Zurita, il mit le siége devant cette dernière ville.

<sup>6)</sup> L'ancienne chronique aragonaise dont Zurita a fait usage, nomme cet endroit Arinçol; mais la manière dont les Arabes écrivent ce nom (أرنيسول), démontre qu'il faut lire Arniçol à la place d'Arinçol. Ibn-al-Warrân, comme on le verra plus loin, écrit الرنيسول , c'est-à-dire Arnisuel (ce n'est qu'une différence de dialecte; on sait que l'espagnol change fréquemment l'o en ue), et la même forme se trouve aussi dans les Annales Toledanos, où il faut lire Arnizuel au lieu d'Aranzuel. Aujourd'hui on dit Anzul; c'est un despoblado (endroit inhabité) à trois lieues de Lucéna.

midi, Ibn-Rademiro revêtit son armure, et rangeant ses hommes en bataille, il en forma quatre divisions dont chacune avait une bannière. Alors les chrétiens attaquèrent les musulmans, et comme ceux-ci, au lieu de se tenir sur leurs gardes, s'étaient dispersés ou retirés dans le camp (ce qui était une faute grave), les desseins de Dieu s'accomplirent et les musulmans essuyèrent une honteuse déroute. La nuit venue, leur émir ordonna de transporter sa tente, qui se trouvait dans un bas-fond, vers une hauteur; mais cet ordre ayant éveillé des soupçons, tout alla de mal en pis, et chacun chercha son salut dans la fuite. L'ennemi s'approcha du camp, et y étant entré à une heure assez avancée de la nuit, il le pilla 1.

«Ensuite Ibn-Rademiro marcha vers la côte et traversa l'iclim 2 et les Alpuxarres, où les habitants ne s'attendaient à rien de semblable. Un chaikh de cette partie du pays assure que lorsque le roi passa

<sup>1)</sup> La bataille d'Arnisol se livra, comme on le verra plus loin par un passage d'un autre auteur arabe, le 9 mars 1126. Orderic Vital dit: "Remotas quoque regiones usque ad Cordubam peragravit, et in illis sex hebdomadibus cum exercitu deguit." En disant six semaines, cet auteur semble avoir voulu parler du séjour d'Alphonse dans le voisinage immédiat de Cordoue, de son séjour dans la Campina, province dont dépendaient Cordoue, Baéna, Écija et Lucéna (voyez Édrisi, t. II, p. 14), et si telle a été sa pensée, son calcul est exact.

<sup>2)</sup> Si l'on consulte les cartes et que l'on compare Édrisi (t. II, p. 14), on se convaincra facilement que l'iclim (on sait que ce mot est dérivé de clima) était la province qui portait anciennement le nom de Regio (comparez plus haut, p. 320).

par les vallées de la rivière de Salobreña 1, qui sont étroitement resserrées entre des rochers fort'escarpés, il dit dans sa langue à un de ses principaux chevaliers: «Quel tombeau, si quelqu'un jetait d'en haut du sable sur nous!» Puis il prit à droite, et, arrivé à Velez 2 près de la mer, il y fit construire un petit vaisseau et se fit pêcher du poisson dont il mangea. Était-ce un vœu qu'il avait fait et qu'il accomplissait, ou bien le faisait-il seulement afin qu'on en parlât dans la suite? Je l'ignore. Puis, reprenant la route de Grenade, il alla camper dans le village de Dilar, à trois parasanges S. de la ville. Deux jours après, il se rendit au village de Hemdén (Alhendin) 3, et tandis qu'il se trouvait là, les musulmans lui livrèrent plusieurs combats sanglants. Les Grenadins avaient une prédiction sur les événements qui devaient s'accomplir un jour dans cet endroit. Cette plaine, dit Ibn-ac-Cairafi, se trouve indiquée dans quelques livres de divination par une lettre qui signifie des orphelins et des veuves, et ce jour-là cette prédiction semblait devoir s'accomplir; mais Dieu protégea les Grenadins.

« Deux jours plus tard , Ibn-Rademiro se transporta

<sup>1)</sup> De Motril, dit le Holal, ce qui revient au même. Cette rivière porte aujourd'hui le nom de Guadalfeo et de Rio de Motril. Salobrena se trouve à l'ouest, et Motril à l'est de cette rivière.

<sup>2)</sup> Velez-Malaga.

<sup>3)</sup> Voyez plus haut, p. 339.

dans la Véga, qu'il remplit de ses troupes; mais la cavalerie musulmane l'ayant forcé de l'évacuer, il s'établit près de la source de .... <sup>1</sup>, entouré de nos troupes. Il se tenait toujours prêt à combattre et manœuvrait avec tant de prudence qu'il était impossible de le surprendre.

« Passant par la Sierra Nevada, il arriva d'abord à Alicun 2, puis à Guadix; mais sur ces entrefaites, plusieurs de ses meilleurs soldats avaient perdu la vie. Continuant sa marche vers l'est, il passa près de Murcie et de Xativa, toujours suivi et souvent attaqué par les troupes musulmanes; en outre, la peste s'était mise dans son armée. Enfin il revint dans sa patrie, où il se vanta d'avoir mis les musulmans en déroute, d'avoir parcouru leur pays d'un bout à l'autre, et d'avoir fait beaucoup de prisonniers et de butin. Cependant il n'avait pris aucune ville murée, qu'elle fût grande ou petite; il avait seulement détruit dans les campagnes des maisons que leurs habitants avaient abandonnées à son approche, tandis que sa propre armée avait éprouvé des pertes immenses sans avoir combattu; presque tous ses guerriers avaient péri 3.

<sup>1)</sup> Ce nom est incertain. Sur les sources près de Grenade on peut consulter Marmol, Rebelion de los Moriscos, Lib. I, cap. 10.

<sup>2)</sup> Alicun de Ortega, dans le Partido Judicial de Guadix.

<sup>3)</sup> Orderic Vital confirme jusqu'à un certain point cette assertion, quand il dit: Arragones enim ut remeaverunt, totam regionem bonis omnibus spoliatam invenerunt, nimiâque penuriâ et fame, antequam proprios lares contigissent, vehementer aporiati sunt.

En allant et en revenant, il avait passé un an et trois mois sur le territoire musulman.

«Lorsque les musulmans se furent aperçus, par suite de ce qui s'était passé, de la trahison de leurs voisins, les alliés, ils furent aussi inquiets qu'irrités, et pendant qu'ils prenaient toutes sortes de précautions, le cadi Abou-'l-Walid ibn-Rochd 1 crut faire une œuvre méritoire en se chargeant de se rendre en Afrique. Il alla donc à Maroc, où il exposa à l'émir Alî ibn-Yousof ibn-Téchoufin quel était l'état des choses en Espagne. Il lui raconta par quelles tribulations les musulmans de ce pays avaient passé par suite du crime des chrétiens alliés qui avaient appelé les Roum, et il dit que ces chrétiens avaient par là rompu le traité et qu'ils avaient perdu le droit d'être protégés. Puis il donna un fetfa selon lequel les coupables, au cas où l'on voudrait leur appliquer la peine la moins grave, devaient être exilés de leur pays. fut adopté, et il parut dans ce sens un édit de l'émir. Dans le mois de Ramadhân de cette année (septembre - octobre 1126), beaucoup de chrétiens furent donc transportés en Afrique 2, et pendant le voyage ces personnes eurent fort à souffrir du mauvais temps et des mauvaises routes 3. Cependant plusieurs chré-

<sup>1)</sup> Le grand-père du célèbre Averroès.

<sup>2)</sup> Le *Holal* ajoute qu'on établit les déportés dans les environs de Salé et de Miquenès.

<sup>3)</sup> Comparez Orderic Vital, qui s'exprime en ces termes : Porre

tiens restèrent à Grenade, et grâce à la protection que leur accordaient certains princes, ils redevinrent assez nombreux; mais dans l'année 559 (1164) il se livra une bataille dans laquelle ils furent exterminés presque tous. Il n'en reste aujourd'hui qu'une petite troupe, laquelle est accoutumée depuis longtemps au mépris et à l'humiliation. Dieu veuille donner à la fin le triomphe à ses serviteurs!»

Grâce à la bonté de mon savant ami M. Amari, je puis joindre à ce long et curieux récit quelques passages qui sont surtout intéressants pour la chronologie et qui se trouvent dans l'appendice des Consultations d'Ibn-Rochd, recueillies par Ibn-al-Warrân 1, un de ses disciples 2. Dans cet appendice, Ibn-al-Warrân explique pourquoi Ibn-Rochd a interrompu ses leçons, et voici ce qu'il dit à ce sujet 3:

Cordubenses aliique Sarracenorum populi valde irati sunt, ut Muceravios cum familiis et rebus suis discessisse viderunt [cf. supra, p. 353, n. 1]. Quapropter communi decreto contra residuos insurrexerunt, rebus omnibus eos crudeliter expoliaverunt, verberibus et vinculis multisque iniuriis graviter vexaverunt. Multos eorum horrendis suppliciis interemerunt, et omnes alios in Africam ultra fretum Athlanticum relegaverunt, exilioque truci pro Christianorum odio, quibus magna pars eorum comitata fuerat, condemnaverunt.

Abou-'l-Hasan Mohammed ibn-abî-'l-Hosain ibn-Ibrâhîm ibn-Yahyâ, connu sous le nom d'Ibn-al-Warrân.

<sup>2)</sup> Man. de la Bibl. impér., suppl. ar., nº 398. M. Renan a fait mention de ce man. dans son beau livre sur Averroès (p. 10).

<sup>3)</sup> Voyez le texte dans l'Appendice, n° XXV.

«Le cadi Abou-'l-Walîd se mit à expliquer le Kitâb at-tahcîl au commencement de Moharram de l'année 518 (février 1124); mais il interrompit ses leçons dans le mois de Ramadhân 519 (octobre 1125), à cause de l'invasion très-alarmante que le roi Ibn-Rademiro fit alors dans le pays musulman. — —

«Préoccupé par l'invasion du roi chrétien, il ne donna pas de leçons jusqu'au moment où ce roi, après avoir combattu les musulmans à Arnisuel près de Cordoue, le mercredi 15 Çafar de l'année 520 (9 mars 1126), retourna sur ses pas. Alors le cadi Abou-'l-Walîd pria le Tout-Puissant de bénir le voyage qu'il voulait faire en Mauvitanie, afin d'aller expliquer à l'émir des musulmans, le défenseur de la foi, Alî ibn-Yousof ibn-Téchousin (que Dieu lui accorde un règne long et glorieux!), quel était l'état des choses dans la Péninsule; et quand il eut fait ses préparatifs de départ au commencement de Rebî Ier de l'année susdite, je lui demandai dans la matinée du lundi 5° jour de ce mois (29 mars) etc. — —

«Il partit pour la Mauritanie dans la matinée du surlendemain, mercredi (31 mars). Il fut accueilli de la manière la plus honorable par l'émir des musulmans, et il resta auprès de lui, entouré d'hommages, jusqu'à ce qu'il lui eût expliqué, dans un grand nombre de conférences, les motifs qui l'avaient engagé à se rendre à la cour. L'émir ajouta foi à ses rapports et promit de prendre les mesures exigées par

les circonstances. Ensuite le cadi revint à Cordoue dans la matinée du mercredi 22 Djomâdâ I de l'année susdite (16 juin), et il raconta aux musulmans que leur émir l'avait comblé d'égards et de témoignages de bienveillance, ce dont chacun se réjouit.»

Ibn-al-Warrân ajoute que le cadi reprit ses leçons, à la prière de ses disciples, au commencement de Djomâdâ II (vers la fin de juin), qu'il les continua jusqu'au samedi 23 Djomâdâ II (17 juillet), qu'il tomba alors malade, et qu'il morrut dans la nuit du dimanche, 11 Dhou-'l-cada de l'année 520 (28 novembre 1126).

FIN DU PREMIER VOLUME.

# APPENDICE



#### APPENDICE

~~~

T.

(Voyez plus haut, p. 78.)

قال محمد وحين تم افتتاح المسلمين قسمها موسى ابن نصير البكرى التابعى بين الجيوش الذين دخلوها كما قسم بينهم سبيها وسائر مغانمها واخرج من ارضها ورباعها الخمس كما اخرجه من سبيها ومتاعها واختار من خيار السبي وصغاره مائة السف وحملهم الدى امير المومنين الوليد بن عبد الملك وترك سائر الخمس من الرضين كبل والسبي وخش الرقيق في الخمس من الارضين يعمرونها \*ليثلن مال المسلمين وهم اهل البسائط وكانوا يعرفون بالاخماس واولادهم بنو الاخماس، قال والماسائر الناس النصارى الذين كانوا في المعاقل المنبعة والحبال الشامخة فاقرهم موسى بن نصير على اموالهم والحبال الشامخة فاقرهم موسى بن نصير على اموالهم

Je crois devoir lire: مِن طَفَلِ السبقِ.
 Dans le man.
 أيثلّثوا بيت مالِ المسلمين.
 ليثلّثوا بيت مالِ المسلمين.
 ليثلّثوا بيت مالِ المسلمين.
 إلى المسلمين المسلمين.

ودينهم باداء الجزية وهم الذين بقوا على ما حيز من اموالهم بارض الشمال لانَّهم صالحوا على جـزء منها مع اداء الجنية في ارض الثمرة وارض النرع على ما فعلم خيرُ من اقتُدى به صلّعم بيهود خيبر في نخيلهم وارضيهم قال فلم يبق بالاندلس بلدة دخلها المسلمون باسيافهم وتصيّرت ملْكًا لهم اللَّا قسّم موسى بن نصير بينهم اراضيها الا ثلاثة بلاد وهي شنتيه، وقلنبية في الغرب وشية (٩) في الشرق وسائر البلاد خُمست وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى بن نصير وهم حنش الصَّنْعاني الحبلي 1 وابن رباح ثم تَوارَثَ اراضيها الابناء عن الاباء والذي ذكر الناس والعلماء من ارض صلحة وارض العنوة بالاندلس فانما هو مال الخمس هو ارض العنوة وما صولحوا علية فهو حال الشمال من ارض وشجر لا سائر اموال الناس، فقال بعض علماء السلف بامر الاندلس ان اكثرها انها فُتح صلحًا الا الاقلّ من مواضع معروفة وانه

الكبيلي (١٤٠٥) وابو عبد الرحمن الكبيلي : Cf. Ibn-Habib, man. d'Oxford, p. 148: غرَّ الناس كلهم يومثد المادان الناس الناس كانوا من التابعين ابو عبد الرحمن الكبيلي (١٤٠٥) وابن شماسة وحَنْش الصنعاني وعياض بن الكبيلي (١٤٠٥) وابن شماسة وحَنْش الصنعاني وعياض بن الكبيلي (١٤٠٥) وابن شماسة وحَنْش الصنعاني وعياض بن

لمًّا فُوم لذريق لم يقفُّ المسلمون بعد ذلك ببلد الآ اذعنوا الى الصليح وكذلك بقى الروم فيها على ارضهم واموالهم يبيعون ويباع منهم ولمّا وصل خبر فتحها الي امير المومنين الوليد ووفد عليه موسى وجماعة من المستفتحين للاندلس معه يستأذنونه في اخلائها والرحيل عنها الى اوطانهم فقرَّبهم وأنَّسهم واقطعهم الاقطاعات فيها واقبُّهم على ..... ولم يجعل لهم سبيلا التي الخروج منها ولا اوسعهم عذرا في اخلائها وردَّهم اليها والى جيرانهم باجوابه قال فلما ولى امير المومنين عمر بن عبد العزيز رضم الخلافة زاد اعتناء بها وانزلها عن عمال افريقية وافرد لها عاملا فبعث اليها السمح بن ملك عاملا فوردها في جند سوى جندها الاول فاراد النزول معهم في اموالهم ومشاركتهم فيما بايديهم فوف لهم وفد على أمير المومنين عمر وشكوا اليه ذلك ورغبوا اليه في الرجوع الى بالدهم وادالتهم بمن ورد مع السمج 2 فمنعهم من ذلك وأنسهم وعقد لهم واشهد في عقدهم على اقرارهم في اموالهم واقطع الواردين مع السميح اقطاعات غيرها وقال هذه الثغور الهندية لولا اقطاعات عمر بن الخطاب رصة الجند فيها لم يسددها فكيف بتلك الناحية فانا

<sup>1)</sup> Dans le man. il y a ici un blanc, 2) Au lieu de amil, le man. porte par erreur

نستخير الله في اجلاء المسلمين عنها ثم انه ينفذ ذلك ليبلغ الكتاب اجله، وفي رواية اخرى ان ابن نصير قسم وخمَّس بعض البلاد واعجلتْه حركتُه منها وان سال امير المومنين الوليد فيه عين استيفاء ذلك فلما وللاها اميه المومنين عمر بن عبد العزيز السميح بن مالك الخولاني امره ان يخمّس ما بقى منها ففعل ذلك واخرر الى جهات مَنْ تولَّاه وانفذه في كل ناحية قال ثم وردت طائفة اخرى من الذيب فتحوا الاندلس مع موسى بن نصير وطارق بن زياد مولاه على الوليد بن عبد الملك فاقرَّهم على ما قسم بينهم وسجل لهم به واقطع من دخل الاندلس بعدهم من الخمس اقطاعات كثيرة ، وقال عبد الملك بين حبيب لمًّا ولي الاندلس السميح بن مالك الخولاني سنة مائة في خيلافة امير المومنين عمر بن عبد العنيية رضة دخيل معه الاندلس جيش من العرب فارادوا النزول مع الأولين والمشاركة معهم في رباعهم واموالهم فشخصت منهم طائفة الى عمر بن عبد العزيز رضة واخبروه بما صنع موسى بن نصير مس قسم الارض بعد اخراب الخمس واقرار الوليد لهم على ذلك واستظهروا بسجلاته الني سجلها لهم فاقرهم امير المومنين عمر بن عبد العزيز رضم على ما اقرَّهم عليه الوليد بن عبد الملك وعلى ما قسمه بينهم موسي بين نصير وامضى لهم ذلك من امرة وساجل نهم بمثلة وكتب لهم السي السمح بن مالك بالوقوف عند عهدة وامضاه أ ما امر لهم به وانصرفوا الى ما تخلّفوه قسرورين ومبشرين بما لقوة من فضلة وعدلة وكتب الى السمح ان يقطع اللجند الذين دخلوا معد من الاخماس قال غيرة من العلماء لم تزل اموال الاخماس بالاندلس معلومة معمورة لبيت مال المسلمين مدة الامراء فيها ثم في دخول الاثمة من بني المسلمين مدة الامراء فيها ثم في دخول الاثمة من بني امية تعم باسمائهم ايضا الى ان ثار الرؤساء في كل وجهة وكثرت الفتي فعمرت تلك ..... بطول المدّة واختلاف الدول والولاة والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ه

#### Π.

(Ibn-al-Khatîb, man. G., fol. 7 r.—8 r.)

ولمّا دخل الشاميون مع اميرهم بلج وهم اسود الشرى عزَّةً وشهامةً غصَّ بهم السابقون الى الاندلس وهم البلديون

<sup>1)</sup> Le man. porte على . 2) Ce mot manque dans le manuscrit. 3) Le verbe فاتختان est souvent actif (post se reliquit); voyez Script. Ar. loci de Abbad., t. II, p. 158. 4) Le mot qui manque ici, est sans doute مالاختماس.

وطلبوهم بالخروج عن بلدهم الذى فتحوه وزعموا انه لا يحملهم واياهم واجتمعوا لغزوهم فكانت الحروب تدور بينهم الى أن وصل الاندلس ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبى عابر اليها البحر من ساحل تونس واظلَّ على قرطبة على حيب غفلة وقد ستر خبر نفسه والحرب بينهم فانقاد اليم الجميع بحكم عهدا حنظلة بن صفوان والى افريقيقا وقبص على وجود الشاميين عازمًا عليهم في الانصرف حسبما 3 هو مشهور وراي تفريق القبائل في كور الاندلس ليكون ابعد للفتنة فقرَّقهم واقطعهم ثُلْثَ اموال الله الله الذمَّة الباقين من الروم فخرج القبائل الشاميون عن قرطبة على ابو مروان اشار على ابي الخطار ارطباس قومس <sup>5</sup> الاندلس وزعيم <sup>6</sup> عجم الذمَّة ومستخرج خراجهم لامراء المسلمين وكان هذا القومس شهير العلم والدهاء لاول 7 الامر بتفريق 8 القبائل الشاميين القادمين 9 على البلد عن دار الامارة قرطبة ان كانت لا تحملهم وانزالهم بالكور على شبع منازلهم التي كانت في كور

<sup>5)</sup> Ici et plus loin, le man. donne قوس. 6) Dans le man. وزعم.

<sup>7)</sup> Le man. porte الأول الأول الدول manuscrit. 9) Dans le man. العلمين.

شامهم نفعل الذلك عن اختيار منهم فانول جند المشقف كورة البيرة وجند الاردن \* كورة رية وجند فلسطين كورة اشبيلية وجند قنسرين الكورة شذونة وجند مصر كورة اشبيلية وجند قنسرين فهذه منازل العرب الشاميين وجعل لهم ثُلْثَ اموال اصل الذمة من العجم طعمة وبقى العرب البلديون والبرابر شركاءهم \* على ضياعهم لم يعرض لهم فى شيء منها فلما راوا بلدانا شبه بلدانهم بالشام نزلوا وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتعولوا الا من كان قد نزل منهم لاول قدومه موضعا رضيا فانة لم يرتحل عنه وسكن به مع البلديين فاذا كان العطاء أو حصر الغزو لحق بجندة فهم الذين كانوا أسموا الشاقة حينتك قال احمد بن موسى وكان الخليفة يعقد \*لواءين لواء قازيا ولواء مقيما وكان رزق

الغازى بلوائم مائتى دينار ويبقى الدقيم بلا رزق ثلاثة اشهر ثم يديل بنظيره أمن العلم وغيرهم وكان الغزاة من الشاميين مثل اخوة المعقود له او بنيه أو بنى عمد يرزقون عند انقصاء غزاته عشرة دنانير وكان يقعد المعقود له مع القائد يتكشف عمن غزا ويستحقُّ العطا فيعطى على قوله تكرمةً له وكانت خدمتهم في العسكر واعتراضهم اليه ومن كان من الشاميين غازيا من غير بيوتات العقد ارتزق خمسة دنانير عند انقصاء الغزو ولم يكن يعطى احد من البلديين شياً غير المعقود له وكان البلديون أيضًا يعقد لهم لواءان أواؤ غاز ولواؤ مقيم وكان يرتزق الغازي مائة دينار وازنة \* وكان لا يعقد له الاستة اشهر ثم يدال بنظيره من الله وغيرهم أوم يكن الديوان والكتبة الا في الشاميين خاصّةً وكانوا احرارًا من العشر معدّين للغزو لا يلزمهم الله المقاطعة المرارًا من العشر معدّين للغزو لا يلزمهم الله المقاطعة المرارًا من العشر معدّين للغزو لا يلزمهم الله المقاطعة المناس

<sup>1)</sup> الغيرة dans le man. 2) Dans le man. بنظرة على العام. 3) Le man. porte بنظرة العام. 5) Dans le man. ما الغارى غار (sic). 6) Cette phrase est altérée dans le man. من الاستة اشهر شم يدال العارى غار وكان يعقد لغيرة الاستة اشهر شم يدال 7) Dans le man. كلى 8) Voyez sur le verbe قاطع mon Glossaire sur Ibn-Adhari, p. 40, et la note de M. Quatremère que j'y ai citée.

على اموال الروم التى كانت بايديهم وكان العرب من البلديين يؤدّون العشر مع سائر اهل البلد وكان اهل بيوتات منهم يغزون كما يغزو الشاميون بلا عظاء فيسير بهم الى ما تقدّم ذكره وانما كان يُكْتَب اهل البلد في الغزو \*اذا كان أ الخليفة يُخُوج عسكرين الى ناحيّتين في الغزو \* اذا كان أ الخليفة يُخُوج عسكرين الى ناحيّتين فيستعين وكانت طائفة ثالثة يُسمّون النظراء من الشاميين والبلديين وكانوا يغزون كما يغزو اهل البلد من الفريقين ه

#### III.

(Ibn-Khaldoun, Histoire des rois chrétiens de l'Espagne. Voyez sur les manuscrits dont je me suis servi, plus haut, p. 97. Comme la plupart des variantes ne sont que des fautes, je n'ai noté que celles qui sont de quelque importance.)

النخبر عن ملوك بنسى النفونش من الجلالقة ملوك الاندلس بعد القوط ولعهد المسلمين واخبار مَنْ جاورَهم من الافرنجة والبشكنس والبرتقال والالمام ببعض اخبارهم والملوك لهذا العهد من امم النصرانية اربعة من الملوك في اربع من العمالات محيطة بعمالة المسلمين وقد ظهر إعجاز الملّة في مقامهم معهم وراء البحر بعد ما استرجعوا

<sup>1)</sup> Le man. porte وكان طans le man. 3) Dans le man. 3) المجلديون البلديون البلديون المجلديون الم

من ايديهم كما انتظمه الفتح الاسلامي اوَّلَ الامر واعظمُ هولاء الملوك الاربعة ملك قشتالة وعمالاته عظيمة متسعة مشتملة على اعمال جليقية كلها مثل قشتالة وغليسية والفرنتية وهي بسيط قطبة واشبيلية وطليطلة وجيان آخذة في جوفي الجزيرة من الغرب الي الشبق ويليه من جانب الغرب ملك البرتقال وعمالته صغيرة وهي اشبونة ولا ادرى نسبه فيمن هو من الامم ويغلب على الظرِّي انه من اعقاب القواميس الذين تغلَّبوا على عمالات بني اذفونش في العصور الماضية كما نذكر بعدُ ولعلَّه من اسباطهم واولى نسبهم والله اعلم ويلى ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة وهو ملك البشكنس وعمالته صغيرة فاصلة بين عمالات ملك قشتالة وعمالة ملك بشلونة وقاعدة ملك نبة في و مدينة بنبلونة وملك برشلونة هو صاحب الاعمال الشرقية من جزيرة الاندلس من لدن احواز المرية الى برشلونة وما وراءها ونحس الآن نذكر اخبار هذه الامم من عهد الفتح بما يظهر لك منه تفصيل اخبارهم وذلك ان النصرانية لما تغلّب عليهم المسلمون عند الفتح سنة ٩٠ مس الهجرة وقتلوا لذريف ملك القوط وانساحوا في نواحي جزيرة الاندلس

<sup>1)</sup> B. لملاً. 2) Les man. portent رجائي.

واجفلت امم النصرانية كلها امامهم الى سيف البحر مي جانب الجوف وتجاوزوا المدروب وراء قشتالة واجتمعوا بجليقية وملَّكوا عليهم بلايه بن فافلة أ فاقام ملكًا فيهم 19 سنة وهلك سنة ١١١١ وولى أبنه فافلة سنتيب ثم هلك فولوا عليهم بعدهما اذفونس بن بطره المذي اتصل المُلْك في عقبه لهذا العهد ونسبهم في الجلالقة من العجم كما تقدَّم ويزعم ابن حيان انهم من اعقاب القوط وعندى أن ذلك ليس بصحيح فإن المنة القوط قد دثبت وغبرت وهلكت وقلَّ ان يرجع امر بعد ادثاره وانما هو مُلْك مستجدٌّ في امنة اخرى والله اعلم فجمعهم انفونش بن بطره على حماية ما بقى من ارضهم بعد أن ملك المسلمون عامتها وانتهوا الى جليقية واقصروا عيى الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الاسلامية بالاندلس وارتجع النصارى الكثير ممًّا غلبوا عليه وكان مهلك اذفونش بي بطره سنة ١٩٢ لثمان عشرة سنة مي ملكه وولي بعده ابنه فرويلة ١١ سنة قوى فيها سلطانه وقارنه فيها ما شغل عبد الرحمن الداخل بتمهيد امره فاسترجع مدينة لك ويرتقال وسمورة وشلمنقة وشقوبية ووقشتالة بعد أن كانت انتظمت للمسلمين في الفتح وهلك سنة

<sup>1)</sup> A. et B. كاقاق; L. كاناة. 2) Les man. portent وشقونية.

الد وولي ابنه او ال ب فريدة ٠ سييد وقدك ستة ١١ ويشى أينه شينون ١٠ سنيب وحدث سنة ١١٠ صيبوا مكاته الفولس منته يونب عبيد موفض القند بملك مكاند ا سنيد وعم تُقبِتُهُ ذلك استدى عمل عبد الدحمية بالكلس وأغنيى جبوشه اعل جلبقية عشي وغنم واسر ثه يني عنهم الفوتش اخر الد سنة والمك سنة ، الله ويني ابند انعیہ واتَّتعار البُّک فام علمہ علی نظم السی ان رئسي هنيد رنھير ۔ 'نين 'خبر سوڪيد 'نستيڏيس بمرقم فلا أيم حيد دقت وذيذ أنمير فلذا عند ترقب 'خید انفانسن المیک فید بذنک استة اس عے عبد الغاصر وتنهيأ المفاصر المنهو عليه الني ابن الان القدمحيص للبسلميم عد "تختلان وتناع سنة ، " وكتاب "واقعة بالخندي قريد ما مدينة سنت ماكم كما أكا في اخباره ثم فعك زنمير سند " ورثى اخوه شاتجه أ وكس تياف معجب بضلا فاقتقت سنفته ووقب منك قومه وانتزى قطيه فولميس دونته فد يتد لينم الفونش يعدف مُلْكُ مستبدًّا في الجِلائقة الله من بعد ارمس الشوابف

manque dans B. et L. J. B. et L. J. 4 Dans les man. A. et B. on trouve constamment 2 Voyer sur la signification de ce verbe. Sorige de, loci la dédad. . 1. p. 263.

وملوكهم كما نذكره وكان اضطراب ملكهم كما انقل ابن حيان على يد فردلند بن غُندهًاب و قومس البة والقلاع وكان اعظم القواميس وهم ولاة الاعمال من قبل الملك الاعظم فانتقص على شانجة ونصب للمُلْك ابن عمَّه اردون بي انفونش واستبدَّ عليه فمالت النصدانمة عيي شانجه اليه وظاهرهم ملك البشكنس على شانجه رورد  $^{3}$  شانجه على الناصر بقرطبة صريخا فامدَّ $^{3}$  واستولى بذلك الامداد على سمورة فملكها وانبزل المسلميين بها واتصلت الحرب بين شانجه وبين فردلند الي أس فإذلند في بعض ايام حروبهم وحصر في اسر ملك البشكنس واستبدّ ارذون بن اذفونش بامرة وولى الحكم المستنصر خلال ذليك فعقد السلم لملك البشكنس على ان ينفذ اليه اسيره فرذلند بن غندشلب قومس البة والقلاع فابي مين ذلك واطلقه ووفد على المستنصر ارذون بن اذفونش المُقارع لشانجه صريخا سنة أه فاجابه وانفذ غالبا مولاه في مدده ثم هلك شانجه ملك بني اذفونش ببطليوس رقام بامرهم بعده ابنه رذمير وهلك ايصا فرذلند بي غندشلب قومس البة وولى بعده ابنه غرسية ولقى رنمير المسلمين بالثغر في بعض صوايفهم فهزمهم وعظمت نكايتهم

<sup>1)</sup> L. غيماً. 2) Cos voyelles se trouvent dans le man. B. 3) L. ووفد.

بعد مهلك الحكم المستنصر الي أن قيض الله لهم المنصور بن ابي عامر حاجب ابنه هشام فاثخن في عمل رنمير وغزاه مرارًا وحاصره في سمورة ثم في ليون بعد ان زحف الى غرسية بين فرنلند صاحب البة وتظاهر معه ملك البشكنس فغلبهما ثم ظاهروا مع ردمير وزحفوا جميعا للقائم بشنت مانكس فهزمهم واقتحمها عليهم وخربها وتشاءم الاجلالقة برنمير وخرج \* عليهم عمه 1 برمند ابن اردون وافترق امرهم ثم رجع ردمير الى طاعة المنصور سنة ١٠ وهلك على اثرها فاطاعت امَّه واتَّفقت الحلالقة على برمند بين اردون وعقد له المنصور على سمورة وليون وما اتصل بهما من اعمال غليسية الى البحر الاخصر واشترط عليه فقبل ثم امتعص برمند لما نزل بالجلالقة من عيث المنصور في بلادهم واعتزازه عليهم واندف من ذلك فانتقض وغزاه المنصور سنة ٧٨ وافتتح ليون وحاصره في سمورة فقرَّ عنها واسلمها اهلُها الى المنصور فاستباحها ولم يبق بعدها لملك الجلالقة الله حصون يسيرة بالجبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر الاخصر ثم اختلف ٩ حال يمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردد اليه الغزو حتى انعن واخف ذمّته في القُرْشي الخارج على

<sup>1)</sup> Telle est la leçon de tous les man., mais il faut lire عليه علم. 2) لـ ابن عمه

على المنصور واسلمه اليه سنة مم وضرب عليه الجزية واوطن المسلمين مدينة سمورة سنة ١٨ وولَّـي عليها ابا الاحوص معن بن عبد العزيز التجيبي ثم سار الي غرسية ابن فرذلند صاحب البة وكان يجير المخالفين على المنصور وكان فيمن اجار عليه ابنه حين خرج عليه فنازل المنصور مدينة استرقة 1 قاعدة غليسية فملكها وخربها وهلك غرسية هذا فولى ابنه شانجه وضرب المنصور عليهم الجزية وصار اهل جليقية جميعا في طاعته وكانوا كالعُبَّال له الَّا بمند بي اردون ومنند بي غندشلب قومس غليسية فانهما كانا أملك لامرهما على أن يمند بعث بنته الى المنصور سنة ١٨ وصيرها جارية له فاعتقها وتزوَّجها ثم انتقص بمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب موضع حمِّ النصرانية ومدفع يعقوب الحواري من أقصى غليسية واصابها خالية فهدمها ونقل ابوابها الي قرطبة فجعلها في سقف الزيادة التي اضافها الى المسجد الاعظم ثم تطارح برمند بن ارذون في السلم وانفذ ابنه بلاية مع معن بن عبد العزيز صاحب جليقية فوصل به المي قرطبة وعقد له في السلم وانصرف الي ابيه والمَّ المنصور على آل غومس من القوامس وكانوا في طرف

<sup>1)</sup> L. اشبونة : A. et B. اشبونة .

جليقية بين سمورة وقشتيلة وقاعدتهم شنتمرية فافتتحها سنة ٥٨ ثـم هلك برمند بن ارنون ملك بنيي انفونش وولى ابنه اذفونش وهو سبط غرسية بي فردلند صاحب البة وكان صغيرا فكفله منند بي غندشلب قومس غليسية واستبدَّ عليه ونازعه في تملُّك الكفالة خاله شانجه بي غيسية واحتكما الى عبد الملك بي المنصور فاخرج اصبغ بي .... قاضى النصارى للفصل بينهما فقصى به لمنند بن غندشلب فلم يزل اذفونيش بن برمند في كفالته الى أن قُتل منند غيلة سنة ١٨ فاستبدُّ انفونش بامره وطلب القواميس المقتدريس على ابيه وعلى مس سلف مين قومع برسوم الملك فحاز ذلك منهم لنفسه وبعث على نواحيهم من عنده وانعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مشل بني غومس وبني فردلند الذين قدَّمنا ذكرهم وقد كان قيامهم أيام شانجه بن رذمير من بني اذفونش كما قدَّمناه ثم جمعهم اذفونش للقاء عبد الملك المظفّر بن المنصور فظاهرهم ملك البشكنس ولقيهم بظاهر قلونية فهزمهم وافتتح الحصن صلحًا ثم انتقض امر المنصور وبنيه وجاءت الفتنة البربرية على راس المائنة الرابعة فانتهز الفرصة في المسلميين صاحب البة وهو

<sup>1)</sup> A. من (sic); B. عبل (sic); L. porte مبيغ نبيل

شانجه بن غرسية وصار يظاهر الغرقة الخارجة على الاخرى الى ان ادرك بعض الامل وقتله ملك البشكنس سنة ۴.٩ وتغلّب النصاري على ما كان المنصور غلب عليه بقشتالة وجليقية ولم يزل اذفونش مَلكًا على جليقية واعمالها واتَّصل الملك في عقبه الى ان كان شان الطوايف وتغلّب المرابطون ملوك المغرب من لمتونة على ملوك الطوايف واستولوا على الاندالس وانقرص منها مُلْكُ العرب اجمع وفي تواريخ لمتونة واخبارهم ان ملك قشتالة الذي ضرب الجزية على ملوك الطوايف سني 1 ، 60 هو البيطس 2 ويظهر انه كان متغلّبا على شانجه بن ابيكه الملك يومثذ من بنى اذفونش وهو مذكور في اخبارهم وانه لما هلك قام بامره بنوه فرذلند وغرسية ورذمير وولى امرهم فرذلند واحتوى على قُلْمُرية 3 وعلى كثير من عمل 4 ابن الافطس ثم هلك وخلف شانجه وغرسية والفنش فتنازعوا ثم خلص الملك للفنش وعلى عهده مات الظاهر اسماعيل بن ذي النون سنة ۴٩٧ وهو المستولى على طليطلة سنة ٨٨ وهي 5 يومثذ اعتزاز 6 النصرانية بجزيرة الاندلس وكان من

<sup>1)</sup> A. et B. نفس; L. donne la leçon admise. 2) A. et B. البيطيبين; L. البيطيبين; L. البيطيبين; L. البيطيبين; ك. (sic); B. شمزيرة; L. (sic); L. شمزيرة; L. اعتمال ك. اعتمال ك. (sic); L. قائرار العدم المعتملية; Les man. portent ما اعترار.

بطارقته وقواميس دولته البرهانس وكان يلقب الانبرطور ومعناء ملك الملوك وهو الذي لقى يوسف بين تاشفين بالزلاقة وكانت الدائرة عليه وذلك سنة الم وحاصر ابي هود في سرقسطة وكان ابن عمّه رذمير منازعا له فزحف الي طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه وحاصم الفنش بلنسية وغرسية المرية والبرهانس مرسية وتنبطور شاطبة وسرقسطة 1 ثسم استولى على بلنسية سنة ٨٩ وارتاجعها المرابطون من يده بعد أن غلبوا ملوك الطوايف على امرهم ثم مات الفنش سنة اله وقام بالم الجلالقة ابنته وتزوجت ابن و ردمير شم فارقتْه وتزوجت بعده قمطا من اقماطها وجاءت منه بول كأنوا يستونه السليطن واوقع ابن , نمير بابي هود سنة ١٠٥ الواقعة المشهورة التي استشهد فيها وملك ابن رذمير سرقسطة وفر عماد الدولة وابنه الى روطة فاقام الى ان استنزله السليطي ونقله الى قشتالة ثم كانت بين أبن رئمير واهل قشتالة حرب هلك فيها البرهانس سنة ٥٠٠ وذلك اخر 3 ايام المرابطين لمتونة ثم انقرض امرهم على يد الموحدين وغلبوهم على المغرب ثم على الاندلس واستولوا عليها ومن تواريح الموحديين إن امم النصاري لعهد المنصور يعقوب بين

<sup>1)</sup> Ce mot manque dans L. 2) Le mot بين manque ici dans les manuscrits. 3) A. خانه

امير المومنين يوسف بن عبد المومن كان دائرا بين ثلاثة من ملوكهم الفنش والببوج وابن الرنك وكبيرهم الفنش وهو اميرهم يوم الارك الذي كان للمنصور عليهم سنة ا٥١ والببوج صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم أعليه واظهر له التنصِّح فبذل له اموالا ثم غدر به وجرَّ عليه الهزيمة يوم العقاب ثم هلك الناصر وولى ابنه المستنصر وفشل ريسر بني عبد المومى واستولى الفنش على جميع ما افتتحه المسلمون مي معاقل الاندالس وارتجعها ثم هلك الفنش وولى ابنه فرَّانده 2 وكان أَحْوَلَ ويلقب بذلك وهو الذي ارتجع قرطبة واشبيلية من ايدى المسلمين وعلى عهده زحف ملك ارغون فارتجع شرق الاندلس كله شاطبة ودانية وبلنسية وسرقسطة وسائر الثغور والقواعد الشرقية وانحاز المسلمون الى سيف البحر وملَّكوا عليهم ابن الاحمر بعد ولاية ابن هود ثم هلك عرانده وولى ابنه ثم هلك ابغه وولي ابغه هرانده واجهاز بغو مرين الي الاندلس صريخا لابس الاحمر وسلطانهم يومئذ يعقوب بس عبد الحقُّ فلقيم جموع النصرانية بواد لك وعليهم دُنَّنُه 3 من اقماط بني اذفونش وزعمائهم فهزمهم يعقوب وقندل دننه

<sup>1)</sup> A. et L. وَتَاعُ ; B. donne la leçon admise. 2) Ces voyelles se trouvent dans A. 3) B. donne les voyelles.

وذلك سنة ١٩٧٣ ثم استبدُّ هرانده بامره وكانت بينه وبين يعقوب بن عبد الحقّ فتَنُّ متَّصلة ولم يلقه يعقوب وانما كان يغزو بلادهم ويكثر فيها العيث السي ان القوه بالسلم وخالف على هرانده ملك قشتالة هذا ابنه شانجه فوفد فرانده على يعقوب بن عبد الحق صريخا وقبَّل يده فقبل وفادته وامدَّه بالمال والجيش ورهى في المال التاج المعروف من ذخائر سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق الملوك من بني مرين لهذا العهد ثم هلك هرانده سنة ٨٣ واستقلُّ ابنه شانجه بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب بالجزيرة الخضراء بعد مهلك ابيه يعقوب وعقد معه السلم ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلک سنة ۹۳ فولی ابنه هرانده ثم هلک سنة ۷۱۲ فولی ابنه بطره صغيرا وكفله عبّه جوان وكان مهلكهما جميعا على غرناطة عند زحفهما اليها سنة ١١٨ فولى ابنه الهنشه 3 بن بطره صغيرا وكفله زعماء دولتهم ثم استبدّ بامرة وزحف الى السلطان ابي الحسن وهو محاصر لطريف سنة ا۴ فكان التمحيص للمسلمين حسبما هو مذكور وهلك محاصرا لجبل الفتح سنة اه في ألطاعون الجارف فملك ابنه بطره \* وفرَّ منه 1 القمط الي 5 بيشلونة فاجاره

<sup>1)</sup> A. vvo (sic). 2) L. الكفيم 3) L. الكفيد. 4) Les man. portent فيم. 5) Ce mot manque dans A. et B.; L. le donne.

مَلكُها وزحف اليه بطره مرارًا وتغلّب على كثير من اعماله وحاصر بلنسية مرارا ثم اتيح الغلب للقبط سنة ٧٩٨ فاستولى على بالاد قشتالة وزحفت اليه امم المصرانية لما كانوا ستموا من عنف بطره وسوم ملكته ولحق بطره بامم الافرنج الذين وراء قشتالة في الجوف بجهات المانية ٩ وبرطانية الى سيف البحر الاخصر وجزائره فزوَّر بنته من ابن ملكهم الاعظم وهو البنش غالس وجاء معد مددًا بامم لا تحصى حتى ملك قشتالة والفرنتيَّة 3 ورجعوا عنه الى بلادهم بعد ان اصابهم وبالا هلك الكثير . منهم ثم اتصلت الحرب بين بطرة واخية القمط الى ان غلب عليه القبط واعتصم منه بطره ببعض الحصون ونازله القمط حتى اذا اشبف على اخذه بعث بطره الى بعض الزعماء سرًّا يسلُّه النزول في جواره فاجابه ووشي بـ ه لاخيه القبط فكبسه في بيت ذلك الزعيم وقتله سنة ٧٧١ واستولى القمط على ملك بني اذفونش اجمع واستنزل ابن اخيم بطره من قرمونة وقد كان اعتصم بـهـا بعد مهلك ابيد مع وزيره مرتين لبس واستقام له ملك قشتالة ونازعة البنش غالس ملك الافرني بالابن الدى هو من بنت بطرة على عادة العجم في تملَّك ابن البنت محتجًّا

<sup>1)</sup> Cette date se trouve dans L.; A. et B. donnent مراكبة. 2) B. كالمانية: L. كالمانية: 3) Ces voyelles se trouvent dans A.

بان القمط لم يكن له رشدةً 1 واتَّصلت الحرب بينهما وشغلة ذلك عن المسلمين فامتنعوا من اداء الصبيبة التي كانت عليهم لمن قبله وهلك هذا القمط سنة ١٨١ فملك ابنه دون جوان 2 وفر ابنه الاخر غومس 3 الى غرناطة ثم رجع الى نواحى قشتالة [ثم لحق بالبرتقال واستجاش له وجمع لهم دون جوان جموع الجلالقة فهزمهم البرتقال واثخن فيهم وذلك سنة ٨٨ ثم عاد غومس الى اخيه واصطلحا وجمع 5 دون جوان فلقى البرتقال وهزمه وملك اشبونة من ممالكه وولَّي عليها صبيا من ابناء ملوكهم كان عندهم ثم هلك دون جوان سنة الا ونصب قومه للملك ابنه بطره صغيرا لم يبلغ الحلم وقام بكفالته وتدبير دولته المركيش خال جدّه القمط بن 6 الهنشه وهو اليوم تحت استبداده والامر على ذلك لهذا العهد وفتنتهم مع البنش ملك الافرني موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة والله من ورائهم محيط ٥

<sup>1)</sup> Telle est, je crois, la véritable leçon. B. et L. الرهبية A. et B. 2) Au lieu de don Juan, on lit Sancho dans A. et B. Je me tiens convaincu qu'Ibn-Khaldoun a écrit Sancho dans la première édition, et que dans la seconde, il a corrigé cette faute.

3) L. بمخوس; A. et B. donnent la leçon admise.

4) Le man. L., le seul qui donne ce passage, porte ici مرابعة 5) Le man. porte مرابعة 6) Le man. porte مرابعة من وفتنهم والمنافعة والمن

واما ملك البرتقال بجهة اشبونة وغرب الاندلس ومملكته صغيرة وهي من اعمال جليقية وصاحبها لهذا العهد متميّز وسميّت ومُلْكِه مُشارك لابن اذفونش في نسبة ولا ادرى كيف يتّصل نسبة معهم الا

واما ملك برشلونة باجهة شرق الاندالس فعمالتهم واسعة ومملكتهم كبيرة تشتمل على برشلولة وارغون وشاطبة ومملكتهم كبيرة تشتمل على برشلولة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة سردانية ميورقة ومنورقة وبيتهم في الافرنج وسياقة الخبر عن ملكهم على ما نقل ابن حيان ان القوط الذين كانوا بالاندلس كانوا قديما في ملكة الافرنج شم اعتزوا عليهم وامتنعوا ونبذوا اليهم عهدهم وكانت برشلونة من ممالك الافرنج وعمالاتهم فلما جاء الله بالاسلام وكان الفتح قعد الافرنج عن نصر فلما جاء الله بالاسلام وكان الفتح قعد الافرنج عن نصر القوط لتلك العداوة فلما انقضى امر انقوط رحف المسلمون الى الافرنج فازعجوهم عن برشلونة وملكوها شم تتجاوزوا الدروب من ورائها الى البسائط بالبر الكبير فملكوا من قواعدها جرندة وما اليها من تلك البسائط

<sup>1)</sup> Cette phrase, qui est louche, se trouve ainsi dans tous les manuscrits. Voulant indiquer que le passage lui semblait altéré, le copiste du man. L. a mis trois points après الاندان. 2) L. عالم عندان. 3) Ce nom propre est altéré dans les manuscrits: B. مستبت. 3. (جزيرة ودانية بالتهم عالم عندان عندان عندان عندان عندان عندان عندان عندان المناب

والقرى ثم كانت فترة عند انقراص الدولة الاموية بالمشرق وبداية الدولة العباسية افتتن فيها العرب بالاندلس وانتهز الافرني فرصتهم فارتجعوا بلادهم الى برشلونة فملكوها لعهد ماتتين مس الهجرة ووتوا عليها من قبلهم وصار امرها راجعا الى ملك رومة من الافرناجة وهو قارله الاكبر وكان من الجبابرة ثم ركبهم من الخلاف والمنافسة في اوقات ضعفهم واختلاف ملوكهم كالذى ركب المسلمين من الاستبداد على من ضعفت يده من الملوك فاقتطع الامراء نواحيهم بكل جهة فكان ملوك برشلونة هولاء ممن اقتطع عمله وكان ملوك بنبي امية لاول دولتهم يتواصون بمُداراة فولاء الملوك اهل برشلونة حدرا مي مدد صاحب رومة ثم صاحب القسطنطينية من ورائه فلما كانت دولة المنصور ابي ابي عامر وتبيّن انقطاع اهل برشلونة عي ملك الافرني شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم واثخن في اعمالهم وافتتح برشلونة وخربها وانبزل بهم النقمات ومَلكُهم لعهده بُريل أبي سنير في فكانت حاله في الظهور عليه كحاله مع سائم ملوك النصاري ولما فلك بيبل ترك من الولد 3.777، وريمند وارمنقود واقتسموا اعمال برشلونة

<sup>1)</sup> A. et B. donnent les voyelles. 2) A. سنر (عنو); L. بشير;
B. donne la leçon admise. 3) A. غُلْبِه ; £. بلبه على الله على الله

ثم هلك .... أكبيرهم فولى ريمند برشلونة واخوه ارمنقود ثغورها ثم انتقص ارمنقود على عبد الملك بن المنصور فغزاه واخذه في بعض ثغوره صلحًا ثم كانت الفتنة البربرية وحصرها ارمنقود فهلك في الوقعة على البربر سنة fi. وانفرد ریمند بملک برشلونة الى ان هلک بعد fi. وملك ابنه بلنقير وكفلتْه امَّه وحاربت يحيى بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلّبت على ثغر طرطوشة واتّصل الملك في عقب ريمند وكان الملك منهم لاخر دولة الموحدين جاقمة بن بطرة بين الفونش بن ريمند وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم لهذا العهد اسمه بطره ولم يبلغني كيف اتصال نسبه بقومه وملك بعد العشريين من هذه المائة وهو حيّ لهذا العهد وابنه غالب عليه لكبر سنة [تسم هلك بطرة سنة ٨٧٩ لمناهزة سبعين من ايامه وملك بعده ابنه الدك وانفرد اخوه مرتبي بملك سرقسطة من اعمالهم مقاسما لاخيه الدك ثم صار بعد ذلك باعوام في الاسطول فملك جريرة صقلية من ايدى اعلها وصارت من اعمالهم] والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين الا

<sup>1)</sup> A. donne ici عَلْنَهُ. 2) A. يلقير ; B. يلنكر; L. يبلنكر. 3) Les man. portent ici par erreur برمند. 4) Le man. L., le seul qui donne ce passage, porte par erreur عبه au lieu de عنه عنه التعلق على التعلق عل

#### IV.

## (Note pour la page 135.)

Annal. Complut.: «In Era DCCCXXII exierunt foras Montani de Malacouria (lisez Malacoutia), et venerunt ad Castellam.» Cette notice se trouve reproduite dans les Annal. Toledanos I, où il faut lire Era DCCCXXII au lieu de Era DCCCXXVI, et où le nom de Malacoutia est altéré en Malacuera. Concile d'Oviédo, c. 11 (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 300): «Surrexerunt namque alienigenæ et plerique falsi christiani cum duce Mahamut, ministro diaboli et filio perditionis, tunc temporis principante Asturiensibus christianis Mauregato.»

L'authenticité de ce dernier document a été contestée avec véhémence, et défendue avec non moins de passion. De part et d'autre on a avancé des arguments fort plausibles, et il faut reconnaître qu'à côté de signes évidents de fausseté, cette pièce contient aussi des données parfaitement exactes et qu'un faussaire du XIIe siècle n'aurait pas pu inventer. Aussi je crois que la vérité se trouve entre les deux extrêmes. A mon sens ce document n'est ni tout à fait faux, ni tout à fait authentique; c'est une espèce de pastiche qui se compose des actes plus ou moins altérés d'un concile et de fragments interpolés d'un discours tenu à la fin de ce concile par le roi Alphonse II. Ces derniers fragments (dont je me suis servi dans le texte) se trouvent dans les paragraphes 6 (remarquez que l'interpolateur de Sampiro place une partie de ces paroles dans la bouche du roi), 10 (où les mots quam Dominus elegit Metropolitanam et videlicet Asturiis sont des interpolations) et 11 (où invasore regni Adefonsi Casti est une glose).

## V.

## (Note pour la page 139.)

On sait que l'époque où Alphonse II commença à régner est fort contestée. Risco (Esp. sagr., t. XXXVII, p. 132, 133, 150, 151) a discuté fort au long, mais sans trop de succès, les différentes dates. Celle de la mort d'Alphonse me paraît certaine: c'est le 20 mars 842. Cette date qui se trouve dans un calendrier d'Oviédo et dans un martyrologe de cette ville (voir Risco, p. 151), mérite, je crois, toute confiance, car il résulte du martyrologe que le jour de la mort d'Alphonse était une fête anniversaire à Oviédo. Or, comme les chroniqueurs sont d'accord pour donner à ce roi un règne de cinquante-deux ans, cinq mois et quelques jours (dix-huit, dix-sept ou treize), il doit avoir commencé à régner dans le mois d'octobre (le 2, le 3 ou le 7) de l'année 789. Dans cette même année mourut Maurecat, comme on lit chez Sébastien, dans l'édition que Sandoval a donnée de sa chronique; celle de Florez porte 788, mais c'est une erreur, car Sébastien lui-même dit que Maurecat régna six ans, et que son prédécesseur, Silon, était mort en 783. D'un autre côté il est clair que ceux qui donnent à Alphonse II un règne de cinquante-deux ans, ne comptent pas Bermude parmi les rois, et qu'ils le regardent comme un usurpateur, ce qu'il était réellement; aussi son nom ne se trouve-t-il pas dans trois listes de ces rois, cellé du Chron. Complut., celle du Chron. ex Hist. Compost. Codice et celle d'Ibn-Khaldonn.

### VI.

(Textes sur les guerres entre Alphonse II et les Arabes.)

ثم دخيل (ابو عثمان) الى دار الحرب: Ibn-Khaldoun غازيا وقصد البنة والقلاع فلقى العدبِّ وظفر بهم وفتح الله عليه وذلك سنة ٧٧٥ وبعث هشام العساكر مع يوسف بن بخت الى جليقية فلقى ملكها برمند وهزمة واثخن فى العدوه

وفى سنة ١٠/١ بعث هشام جيشا مع عبد : Nowairî الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الى بلاد الفرنج فغزا البت والقلاع فغنم وسلم وسيَّر جيشا اخر مع اخيه عبد الملك بن عبد الواحد الى بلاد الجلالقة فخرب دار ملكها وكنائسه وغنم فلما قفل المسلمون صلَّ الدليلُ بهم فنالهم مشقَّة شديدة ومات منهم خلق كثير ونفقت دوابَّهم وتلفت

ثم بعثه في سنة الألفى جيش كثيف فساروا : Le même حتى انتهوا الى استرقة وكان ملك الجلالقة قد جمع وحشد واستمد حيرانه من الملوك وصار في جمع عظيم فلما قدم عبد الملك رجع ملك الجلالقة هيبة له وتبعهم عبد الملك يقفو انسرهم ويخرب وهتك حريم ملك الجلالقة وبلغه انه احتمى بواد فسار اليه وواقعه يوم

الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الاخرة فهزمة وقتل من قمامستهم وروسائهم كثيرا ورجع سالما وكان هشام قد سيّم جيشا اخر من ناحية اخرى فدخلوا البلاد ايضا على ميعاد من عبد الملك فاخربوا ونهبوا وغنموا فلما ارادوا الخروج من بلاد العدو عارضهم عسكر الفرنج فنال منهم وقتل نفرًا من المسلمين ثم تختّصوا وعادوا ه

### VII.

(Extrait d'Ibn-Haiyan sur Alphonse IV et Sancho.)

قال ابن حيّان لمّا هلك فرويلة بن اردون الملك المجلالقة سنة ١٣١٣ ملك اخوة انفونش ونازعَه اخوة اللجلالقة سنة ١٣١٣ ملك اخوة انفونش ونازعَه اخوة شانجه واستقلَّ بمدينة ليون من قواعد ملكهم وظاهر انفونش على امرة ابن اخيه وهو انفونش بن فرويلة معهما الى حرب اخيه شانجه فانهزموا وافترقت كلمتُهم ثم اجتمعوا ثانية وخلعوا شانجه واخرجوة عن مدينة ليون فقر الى قاصية جليقية وولَّى اخاة رنمير بن اردون على ملكه بغربي جليقية الى قلنبرية وهلك شانجه اشر دلك ولم يعقبه

<sup>1)</sup> Le man. ajoute ici زمير. Il faut biffer ce mot, qui est de trop.

### VIII.

(Extrait d'Ibn-Haiyân sur Alphonse IV et Ramire II.)

واستقلَّ اذفونش بملک الاجلالقة سبع سنین ثم زعد
وترقَّب واستقلَّ اخوه رذمیر بالمُلْک ثم نزع اذفونش عن
الرهبانیة وخرج علی اخیه رذمیر وملک مدینة شنت
مانکش ثم اکثروا علیه العذل فی نزوعه عن الرهبانیة
فرجع الی رهبانیته ثم خرج ثانیا وملک مدینة لیون
وکان رذمیر اخوه غازیا الی سمورة فرجع الیه وحاصره
بها حتی اقتحمها علیه عنوهٔ سنة ۳۲۰ فحبسه ثم سمله
فی جماعة من ولد ابیه اردون خافهم علی امره ه

## IX.

(Extraits de l'*Akhbar madjmoua*, d'Ibn-Khaldoun et de Masoudî, sur la campagne de 939.)

ولكنّه عفا الله عنه مال الى اللهو واستولى عليه العجبُ فوتَى للهوى لا للغناء واستمنّ بِغَيْر الكُفاة واغاظ الاحرار باقامة الانذال كنجدة الحيرى واصحابه الاوغاد فقلّه عسكره وفوص اليه جليل اموره وأَلْجَأَ اكابر الاجناد ورجوه القوّاد والوزراء من العرب وغيرهم الى الخصوع له والوقوف عند امره ونهيه وحالُ نَجْدة حال مثله في غيه واستخفانه وركاكة عقله فتواطأً اهل الحفاظ من

رجاله ووجوه اجناده على ما كان من انهزامهم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشرين وثلثماثة وسمّاها غزاة القُدرة لاحتفاله فيها وعظيم مشهدها فهنرم فيها اقبح هنيمة واتبعهم العدو ايناما ياسرونهم ويقتلونهم فى كل محلّة فلم يكد ينجو منهم اللّ قوم جمعوا اصحابهم على ألْوِيتهم وتخلّصوا الى بلدانهم فلم تكن له بعدها غزرة بنفسه وخلا بلدّاته ومبانيه ه

ثم غيرا سنة ٢٠ غيروة المختدى التي جليقية وانهرم واصيب فيها المسلمون واسر محمد بن هاشم التجيبي وحارَل الناصر اطلاقه فياطلق بعد سنتين وثلاثة اشهر وقعد الناصم بعدها عين الغزو بنفسة وصار يردد البعوث والصوائف ه

قال المسعودى واشدُّ ما على اهل الاندلس من الامم المجاورة لهم الحلالقة كما أن الافرنجة حربُ لهم غير أن اللجلائقة اشدُّ بَأْسًا وقد كان لعبد الرحمن بن محمد صاحب الاندلس في هذا الوقت وزيرُ من ولد اميَّة يقال له احمد بن اسحق فقبض عليه عبد الرحمن لامر كان منه في الشريعة المعنوبة فقتله عبد الرحمن وكان للوزير أخ يقال له امية في مدينة من سواحل الاندلس يقال له امية في مدينة من سواحل الاندلس يقال لها شنترين فلما نمى الية ما فعل باخية عما عبد الرحمن وصار في حيز رفمير ملك الجلائقة فاعانة على

المسلمين ودلَّه على عوراتهم ثم خرج امية في بعض الايام من المدينة يتصيَّد في بعض متنزَّعاته فغلب على المدينة بعثُ غلمانه ومنعه من الدخول اليها وكتَبَ عبد الرحمن ومضى امية بن اسحف اخو الوزير المقتول رئميرً فاصطفاه واستوزرة وصيَّرة في جملته وغزا الخ

## X.

(Extrait de l'article d'Ibn-al-Abbâr sur Abdallâh Pierre-sèche.)

عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز ابن امية بن الحكم الربضى ابو بكر الملقب بالحجر ويقال له \* البيئر شك الباعجمية ومعناه الحجو اليابس المره هشام المويد في بعض الاوقات وسد به الثغر وفوض اليه امر طليطلة وقلده اياعا مع خطة الوزارة فاستقل بهقاومة غالب ايام فتنته حتى دعاه الى القيام بالخلافة وكان على مقدمة المنصور محمد بن ابى عامر في غزاته الى جليقية بعد منصرفه من مقتل غالب بالثغر في اول المحرم سنة اس ومعه خيل طليطلة وطبقات في الاجناد وجميع الرَّجْل وفيها حصر سمورة وامتنعت عليه

Ces voyelles se trouvent dans le man.
 Je crois devoir
 lire اشتنعت
 Le man. porte

قصبتُها وعمَّ بالتدمير كثيرا من نواحيها ومنها جهة دمَّر فيها نحو الف قرية معروفة الاسماء كثيرة البيع والديارات ورصل قرطبة ومعم أربعة الاف سبية وقد حرَّ قريبا منها من روس الكفرة الله

## XI.

(Extraits d'Ibn-Khaldoun sur Mohammed ibn-Hâchim.)

ثم انتقص سنة ١٥ امية بن اسحاق في شنترين وقد مرّ ذكر اوليته ومحمد بن هاشم التجيبي في سرقسطة ومطرف بن منذر التجيبي في قلعة ايوب فغزاهم الناصر بنفسه وبدا بقلعة ايوب فحاصرها وتُتل مضوف في اول جوله عليها وقتل معه يونس بن عبد العزيز ولجاً اخوه حكم الى القصبة حتى استامن وعفا عنه وقتل من كان معهم من النصرانية اقمل البة ونتح ثلاثين من حصونهم وبلغه انتقاص طوطة الملكة ملكة البشكنس فغزاها في بنبلونة ودرّخ ارضها واستباحها ورجع الى قرطبة ثم خرج ثانيا الى سرقسطة فحاصرها وافتتحها بالامان وعقد عليها لمحمد بن هاشم ه

وكان غرسية بن شانجة ملك البشكنس فلما هلك قام بامرهم بعدة امه طوطة وكفلت ولدة ثم انتقصت سنة ه فغزا الناصر بلادها وخرب نواحى بنبلونة ورَدَّدَ عليها الغزوات وفى اثنا هذه الغزوات نازل محمدً بن هاشم التجيبي بسرقسطة حتى اطاع كما مر ـــ وكان الناصر سنة ٢٣ قد غزا الى وخشمة واستدعى محمد بن هاشم من سرقسطة فامتنع ه

## XII.

(Paragraphe d'Ibn-Khaldoun sur les Beni-Hâchim.

M. Hoogvliet, Divers. Scriptor. loci de regiá Aphtasidarum familiá, p. 20, 21, a publié ce texte d'après le man. de Leyde. J'en donne ici une édition plus correcte d'après les man. de Paris.)

كان منذر [بن مطرف] بن يحيى بن عبد الرحمن (بن مطرف : ajoutez ici) بن محمد بين هاشم التجيبى صاحب الثغر الاعلى وكان المنصورُ قَتَلَ جَدَّة عبدَ الرحمن منافسه على الامارة والرياسة وكانت دار امارته سرقسطة منافسه على الامارة والرياسة وكانت دار امارته سرقسطة ولما بُويع المهدى محمد بن عبد الجبار وانتقض امر العامريين وجاءت فتننة البربر كان مع المستعين حتى قتل فشام مولاه فأمتعض لذابك وفارقه وبيايع المرواني المرتضى مع مجاهد ومين اجتمع الية مين الموالى والعامريين وزحفوا التى غرناطة فلقيهم زاوى بين زيسرى وقومهم ثم ارتبابوا بالمرتضى ووضعوا عليه مين قتله مع خيران أ بالمرية واستبد منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقب

<sup>1)</sup> La préposition 🗻 ne signifie pas ici avec, en même temps

بالمنصور وعقد ما بين طاغية جليقية وبرشلونة وبينه وهلك سنة ١۴ وولى ابنه وتاقب المظفّر وكان ابو ايوب سليمان بن مجمد بن هود الجُذامي من اعل نسبهم المستبدّا بمدينة تُطيلة ولاردة منه اول الفتنة وجَدّهم هود هو الداخل ونسبه الرازيّ الي سالم مولى ابي خدّيْفة قال هو هود بن عبد الله بن موسى بن سالم وقيل هو من وَله روّج بن زنْباع فتغلّب سليمان على المظفر يحيى بن المنذر وقتله سنة ٣١ وملك سرقسدة والثغور من ايديهم وتحدول عليها وتاقب بالمستعين واستفحل ملكه ثم ملك بلنسية ودانية وولّى على لاردة واستفحل ملكه ثم ملك بلنسية ودانية وولّى على لاردة المنه يوسف المظفر هوسف المظفر هوسف المنظم ه

que, comme l'a cru M. Hoogvliet, mais par l'entremise de. C'est ainsi qu'Ibn Khaldoun dit ailleurs (t. IV, fol. 8 v.), en parlant d'un médecin qu'on avait essayé de corrompre afin qu'il empoisonnat un prince: عرض الطبيب بذلك الني الأمير مع قيرمانذ داره Par l'entremise de la gouvernante du palais, le médecin informa le prince du plan que l'on avait formé.»

<sup>1)</sup> Ibn-Khaldoun semble vouloir dire que les Beni-Houd étaient Yéménites, de même que les Beni-Hachim. 2) Je ne crois pas que l'on puisse admettre, sur le seul témoignage d'Ibn-Khaldoun, que Solaiman ait régné aussi à Tudèle. La distance entre Lérida et Tudèle est assez grande, et Saragosse se trouve située entre ces deux villes.

#### XXXVIII

### XIII.

(Ibn-al-Khatîb, article sur Mondhir ibn Yahyâ, man. E.)

# منذر بن يحيى التجيبي،

امير الثغر المنتزى بعد الجماعة بقاعدة سرة سطة يكنى ابه الحكم ويلقّب بالحاجب المنصور وذى الرياستين، حاله قال ابو مروان كان رَجُلّا من عُـرْض الجند وترقّى الى القيادة اخر دولة ابن ابسى عامر وتناهى امره فى الفتنة الى الامارة وكان ابسوه من الفرسان غير النبهاء فاما ابنه منذر فكان فارسا نَقِيّ الفروسية خارجًا من فاما ابنه منذر فكان فارسا نَقِيّ الفروسية خارجًا من حدّ الجهل يتمسّك بطرف من الكتابة السادجة وكان على غدره كريما وهب قُصَّدَه مالًا عظيما فوفدوا عليه وعمرت لذلك حصرت مرقسطة فحسنت ايامه وهتف المدّاح بذكره ونيه يقول ابو عمرو بن درّاج القسطلى قصيدته المشهورة حين صرف اليه وجهة وقدم عليه فى سنة مهم ه

بُشْراك من طول الترحُّل والسُّرَى صُبْنَجُ بِـرَوْجِ السَّفْرِ لاحِ فـأَسْفَـرا

<sup>1)</sup> Le man. porte (al.): 2) Thaálibí et Ibn-Khallicán ne l'appellent pas Abou-Amr, mais Abou-Omar. 3) Cette date est sausse à ce qu'il parait, car, d'après Ibn-Khallicán (t. I, p. 62 éd. de Slane), Ibn-Darrádj mourut en 421.

الابيات 10 سيرتد قال وساس 2 لارَّل ولايته عظيم الفرنجة 3 فحُفظت اطرانُه وبلغ من استمالته طوائف النصرانية \* ان جرى على بحضرته عقد مصاهرة بعضهم 4 نقرنته الالسنة لسعيه في نظام سلك النصاري وعمر به الثغرُ الي ان أَنُوتُ به المنيَّة وقد اعترف لمه الناس بالراى والسياسة، كتابه واستكتب عدَّة كُتَّاب كابن مدوّر وابن ازري وابن واجب وغيرهم وصوله الى غرناطة وصل غرناطة صحبة الامير المرتضى الآتمى ذكرُه وكان ممَّن انهزم بانهزامه وذكروا انه مب بسليمين بن هود وهو مثبت للافرنج الذين كانوا في المحلَّة لا يريم موقفه فصاح به النجاة يابن الفاعلة فلستُ أَقفُ عليك فقال له سليمي \* جمُّتَ والله بها صلعاء وفضحت اعلَ الاندلس ثم انقلع وراءه واعده وكانت على يدى رجل من ابناء عبد يدعى عبد الله ابن حكم كان مقدما في قواده أَصْمَرَ غدره فدخل عليه وهو غافل في غلالة ليس عنده الله نفر من خواس خدمة الصقلب قد أَكَبُّ على كتاب يقرره فعلاه بسكين اجهز

<sup>1)</sup> Ibn-al-Khatib donne soixante-cinq vers de ce poème. 2) Ce mot est sans doute altéré. Faudrait-il lire عماعة. 2 3) Dans le man. الفريخية. 4) Il est à peine besoin de dire que ce passage est corrompu. 5) Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu ces mots. Le man. porte لله بها صلعا ماله.

به عليه وَأَجْفَلَ الخَدَمُ الَّا شَهْمُ منهم فمات معد وملك سرقسطة وتمسَّك بها ايامًا تم فرَّ عنها وملكها ابن هود وكان الايقاع به غرَّة ذى حجة سنة ۴۳، رحمه

## XIV.

# (Extraits d'Ibn-al-Athîr.)

فاجابوا كلّهم الى بيعته (بيعة المرتضى) واجتمعوا بموضع يعرف بالرياحين فى الاضحى سنة ۴،۸ ومعهم الفقهاء والشيوخ وجعلوا الخلابة شورى ه

Cette dernière expression signifie: « ils résolurent que le califat serait électif.» C'est ce qui résulte de la comparaison d'un passage de Soyoutî, Histoire des califes (in fine).

## XV.

(Extrait de l'article d'Ibn-al-Khatîb sur Zâwî, man. G.)

توقيعه قالوا ولمًّا نازله المرتضى الذي حلف له الموالي العامريون ٩ بظافر غرناطة خاطبه بكتاب يدعوه فيه الي طاعته وأَجْمَلَ 3 موعده فلما تُدرِيُّ على زاوى قال لكاتبه اكتب على ظهر رقعته قُلْ بايها الكافرون السورة فلما بلغ ذلك 4 المرتضى اعاد عليه كتابا يَعدُه فيه بوعيده فلما قُـرِيُّ على زارى قال ردّ عليد الهمكم (الهاكم .8ic ; lis. التكاثر الى اخرها فازداد المرتضى غيظا وناشَبه القتالَ فكان الظهور لنزاري قال المورخ واقتتلت صفهاجة مع اميرهم مُسْتَميتينَ لمَا دعمهم من بحر العساكر على انفرادهم وقلَّة عددهم الى أن انهزم أهل الاندلس وطاروا على وجموعهم مسلموهم وافرنجهم لا يُسلَّوى على احد فارقع 5 البراب بهم السيف ونهبوا تلك المحلَّات واحتووا على ما لا كَفَاء له اتّساعًا وكثرةً ثُلَّ الفارسُ يَجْبى من مُتاع 6 المنهزمين \* ومعد العشرة ولا تسل 7 فسا دون ذلك من فاخر النهب وخير الفساطيط ومضارب الامراء والمرؤساء قل ابن حيان فحلَّ بهذه الوتيعة على جماعة

<sup>1)</sup> Le man. porte عام بين. 2) Dans le man. 3) Je crois qu'il faut sjouter غني. 4) Ce mot manque dans le man. 5) Dans le man. غوتع 6) Le man, porte باتباع 7) Ces quatre mots sont évidenament altérés.

الاندلس مصيبة أَنْسَتْ ما قبلها ولم يجتمع لهم جمع بعدها واقرَّوا بادْبار وباوًوا بالتَّغَارِهِ

### XVI.

(Extrait d'Ibn-al-Abbâr. Meurtre de Mondhir de Saragosse.)

واول ملوكهم ابو ايوب سليمان بين محمد المتلقب من الالقاب السلطانية بالمستعين بالله صاحب لاردة وصار اليه ملك سرقسطة وما معها بعد مقتل منذر بن يحيى التجيبي الاخير فتك به ابن عم له يسمى عبد الله ابن حكم حرَّ راسه وَسْطَ قصرِه وذلك غيرة ذي الحجة سنة ۴۳ ودعا لابن هود اوَّلَ امرِه ثم ثار به اعل سرقسطة فلحق بحصن روطة اليهود احد معاقلها المنيعة وقد كان اعدَّه لنفسه ونجا بفاخر ما اشتمل عليه من دخائر آل منور (منذر منا) ونهب العوام قصر سرقسطة اثر خروجه حتى قلعوا مرمره وطمسوا اثره لولا تعجيل سليمان بن هود فملك البلد في المحرم سنة ۳۱ وارشه بنيه حين توفي سنة ۴۸ ه

## XVII.

(Note pour la page 244.)

Deux chroniqueurs arabes, Ibn-al-Athîr (copié par Abou-'l-

fedå, t. III, p. 38<sup>1</sup>, et par Nowairî) et Ibn-Khaldoun (plus haut, n° XII), attestent qu'il y a eu à Saragosse deux princes de la maison des Beni-Hâchim, savoir Mondhir et son fils Yahyâ-Modhaffar. D'après Ibn-Khaldoun, Mondhir serait mort en 414 (1023), et son fils aurait été assassiné en 431. Mais Ibn-al-Khatîb et Ibn-al-Abbâr (plus haut, n<sup>10</sup> XIII et XVI) ne connaissent que Mondhir, et comme en général ils sont mieux informés, j'ai cru devoir donner la préférence à leur témoignage.

### XVIII.

(Extraits du chapitre d'Ibn-al-Abbâr sur Motacim.)

هو محمد بن معن بن محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح بن عبد الرحمن بن عمد الله بن المهاجر بن عمير الداخل الى الاندلس ابن المهاجر بن سُريْج وبن حرملة بن تميم وفي عبد الرحمن بس عبد الله يجتمعون مع محمد بن عاشم واهل بيته التجيبيين ولاة سرقسطة وامرائها في الفتنة وتبلها وامم بُريْهة بنت الناصر عبد الرحمن بن المنصور محمد بن ابى عامر وكان جده ابو يحيى محمد بن عبد الرحمن واليا على وشقة وهي وما والاها محمد بن عبد الرحمن واليا على وشقة وهي وما والاها

<sup>1)</sup> Il faut consulter le texte arabe de ce passage; dans la traduction latine quelques mots ont été sautés. 2) Le man. porte سبيح بسيح, il faut lire مبين أحمد، 8) Au lieu de بين عبد الرحمي،

دار صولاء التجيبيين من الثغر الشرقى بالاندلس ولما أخْرج منها في الفتنة صار الي ابي الحسن عبد العزيد ابن عبد الرحمن بن ابسى عامر صاحب بلنسية ويلقّب بالمنصور فاكرمه وارطنه بلده وصافر ابنيه معننا ابا الأحوص ومُمادحًا ابا عُنْبة زِبِّجهما اختَيْه ثم راي اللحاق بالمشرق فهدر غرقا في البحر وكان ٱلْيَم اقصى اثره وبقى ابند معن في كنف صهره عبد العزيز بن ابسي عامر فقدَّمه على المرية لمًّا صارت من عمله بعد مقتل زهير العامري بمدَّة قريبة وذلك في سنة ٣١ وقيل سنة ٣٣ فاستبدُّ بصبطها وتوفي معن في سنة ۴۴۳ فاجلس بنو عمَّه ورجالُه ابنَّه ابا یحیی محمد بی معی هذا وهو لم یستکمل ثمان عشبة سنة وقد كان ابوء اخذ البيعة له في حياته وأَحْكُمُ أُمْرَها بعد ان عرضها على اخيد ابي عتبة صمادي فدفعها وأبيى قبولها فتمَّتْ له الامارة بعد ابيه وسمَّى نفسه بمعة الدولة فلما تلقب سائم امراء الاندلس بالانقاب الخلافية تلقّب هو ايضا بالمعتصم بالله والواثق بفضل الله لقبَيْن من القاب خلفاء بني العباس مناغاة على الصاحب

comme on trouve dans Ibn-Khallican (livr. VII, p. 142, éd. Wüstenfeld). Il est clair que, dans le texte, ce Mohammed a été confondu avec son bisaïeul.

<sup>1)</sup> Le man, porte عنائد. Voyer

اشبيلية عبَّاد بن محمد لما تلقّب بالمعتصد بالله المنصور بفصل الله وكان حسن السيرة في رعيته وجنده وقرابته فانتظمت ايامه واتصلت دولته واستقامت اموره وقال ابو عام محمد بن احمد بن عامر السالمي في تاريخه وذكر المعتصم هذا كان رحب الفنا، جزيل العطاء حليما عين الدما والدعما،، فطافت به الامال واتسع فيه المقال، واعمات 1 الى حصرته الرحال 2،، قال ولم يكن من فحولة ملوك الاندلس بل اخلد الى الدعه، واكتفى بالضيف من السعم، واقتصر على قصر يبنيم، وعلف يقتنيه،، وكانت بينه وبين اصحابه ملوك الطوائف فتي مبيرة غلبو عليها 3 واخرجوه من سجيته مكرها اليها قال وصاعد المعتصم اقبال الدولة على بن مجاهد العامري وانكحه ابنته وخاطب عنه ابو محمد بي عبد البرمي دانية يعنى عند زفانها اليه برسالة بديعة وقال غيره كان المعتصم ساكن الشائر مامون الجانب حصيف العقل ظاهرا معننيا بالدين واقامة الشرع يعقد المجالس بقصره

sur la signification de la IIIe forme du verbo زنجى, une note dans mes Script. Ar. loci de Albad., t. I, p. 355.

<sup>1)</sup> Lo man. porto واعلمت 2) Dans le man. الرجال. 3) Ile
Py forcèrent. Comparez Ibn-Khâcân, Caldyid, man. A., t. II, p. 54:

للمذاكرة ويجلس يوما في كل جمعة للفقهاء والخواص فيتناظرون أبين يديه في كتب التفسير والحديث الم توجّهوا جميعا الى حصى البيط من اعمال لورقة وقد تغلّب عليه النصارى فخرج المعتصم ليلقائم ويُنْزِلَهم موديا حقّ ابن تاشفين ومن معه فاخجله المعتمد بتياسُرة عن طريق لقائد فكتب البه

يا بعيدا وان دنا كم تمنيت قربكا انت حسبى من المنا ليتنى كنت حسبكا وتلاقيا بعد دلك عند ابن تاشفين في تلك الغزوة والمعتصم قد تَرَيَّا بِحَمْلِ العمامة ولبْس البرنس يتقرب بذلك على عنومه فنظر اليه المعتمد ونهم المعتصم انه يبزا به وانصرف فضاحك المعتمد في ذلك مَنْ جالسه من وزرائه واعدى ذو الوزارتين ابو الحسن بن اليسع منهم عشى ذلك اليوم مَنَّ نرجس فكتب اليه المعتمد معرضا بابن صماد

ازف الصيام وزار نسور النرجس فلقيتُ ورزنه بحت الاكوس

مى ليلة دارت على ناجسومها
حنى سكرت بكت قبوت الانفس
خسود تملّكت الفواد فسريسلة
بندى الثنايا والمحيَّا المشمس
وجعلت نقلى ذكر موصل زفرتى
فجمعت اشتات المُنَى في مجلسي
ولقد ذكرت فسزاد عينى قسَّرةً
وسون السبال وخنى ربِّ البرنس الم

### XIX.

(Extraits du Dictionnaire biographique des Grammairiens et des Lexicographes, par Soyoutî, man. de M. le docteur Lee.)

Dans l'index qu'il a ajouté à son ouvrage (fol. 182 r.), Soyoutî dit qu'il y a eu deux écrivains du nom d'Ibn-okht-Ghânim, savoir Abou-Abdallâh Mohammed ibn-Mamar et Mohammed ibn-Solaimán (sans conya). Aussi trouve-t-on ces deux articles dans son Dictionnaire. Les voici:

محمد بين سليمان النحوى ابيو عبيد الله المعروف بابن اخت غانم الاندلسي قال ابن عيات في الريحانة كان من احفظ اهل زمانه للنحو لا سيما كُتُب ابي زيد¹ والاصمعى قائما على المعونة لعبد الوهاب² والإفادة ويد¹ والاصمعى

<sup>1)</sup> Voir Ibn-Khallican, t. I, p. 291 éd. de Slane. 2) C'est un livre de jurisprudence; voir Ibn-Khallican, t. I, p. 423. 3) Il

حافظا لكلام الاطبّاء واحوال الديانات على مذهب الاشعرى روى عن خاله غانم النحوى الاديب وسمع المصحيحين على المذلالي وسنن ابني داود على ابني الوليد الوقشي اسمع عليه ابنو النوليد بن خيرة وسكن المرية نقيل له ما صيّرك الى المرية وتركت خانك مع براعته فقال انه كان يقول \* انا هامة اليوم او غد وبادس رئيس غرناطة غير مأمون على الدماء فكن انت بالمرية فأن قتلني بقيت انت وانت في اول فتوتك فاعطاني من كتبه جملة واقمت بها حدّثني عنه ابو عبد الله بن عبادة الانصاري انتهى ه

محمد بن معمر ابو عبد الله يعرف بابن اخت غانم اللغوى قال في المُغْرِب قمن اهمل المائمة السائسة من علماء مالقة المشهورين متفنّن في علوم شتى الله ان الاغلب عليه علم اللغة وفيه اكثر تواليفه الا

se pourrait que cet Isada ait été un livre de sikh, puisque Soyouti le nomme après le Maouna, ouvrage de même nature. Mahmoud ibn-Hamza Kirmânî a écrit sous ce titre un traité de grammaire; mais peut-être cet auteur est-il trop récent pour qu'il puisse être question de lui en cet endroit, car il mourut au commencement du VIe siècle de l'Hégire (Yâcout, cité par Soyouti, fol. 164 v.)

<sup>1)</sup> Le man. porte par erreur الرقشيي. 2) Dans le man. اليرقشي كامة أو غلا: mais il faut corriger comme je l'ai fait. 3) L'auteur du Moghrib est Ibn-al-Yasa.

Je pense que Soyoutî s'est trompé. A mon avis il n'y a eu qu'un seul Ibn-okht-Ghânim, savoir ibn-Mamar, car c'est ainsi que l'appelle aussi Maccarî (t. II, p. 270). En effet, ce que Soyoutî dit d'Ibn-Solaimán s'accorde très-bien avec les détails que donne Maccarî sur Ibn-Mamar; et dans l'article de Soyoutî sur Ibn-Mamar il n'y a rien qui ne convienne aussi à Ibn-Solaimán, car Ibn-okht-Ghânim, qui vivait encore l'année 524, lorsqu'il avait atteint l'âge de cent ans, appartient tant au Ve qu'au VIe siècle de l'Hégire. Il faut donc supposer qu'Ibn-At, l'auteur auquel Soyoutî a emprunté son premier article, s'est trompé en disant qu'Ibn-okht-Ghânim était le fils de Solaimân. Que Soyoutî ne se soit pas aperçu de l'erreur et qu'il ait fait deux personnages d'un seul, c'est ce qui ne doit pas étonner chez un compilateur fort laborieux, mais dépourvu de critique.

### XX.

(Maximes d'Ibn-Charaf, tirées du Calâyid d'Ibn-Khâcân.)

الفاضل في الزمان السوء كالمصباح في البراح ، قد كان يضيء لو تركته الرياح ،، ۞

لتكن بالحال المتزايدة ، اغبط منك بألحال المتناهية ،، فالقمر اخر ابدارة ، اول ادبارة ،، ه

لتكن بقليلك اغبط منك بكثير غيرك فان الحى برجلية وهما ثنتان والتوى من الميت على أَقْدام الحَمَلَة وهي ثمان ،، ه

التعليم فلاحة الاذهان وليست كل ارض منبتة ا

الحازم من شكّ فروى وايقن فبادر الا التسويف لكث العلم الا

رُبّ سامح بالعطاء على باخل بالقبول ا

ليس المحروم من سأَّل فلم يُعْظَ وانما المحروم من أُعْطَى فلم ياخذه

يا ابن ادم تذم اعل زمانك وانت منهم كانك وحدك انبرى، وجميعهم الجَرِئ ،، كلا بل جنيت وجُنِى عليك، فذكرت ما لديهم ونسيت ما لديك، ه

اعلم أن الفاضل الذكى لا يرتفع أمره و يظهر قدره ،، كالسراج لا تظهر أنواره أو يرفع مناره ،، والناقص الذي لا يُبْلَغُ لنفعه والا بوضعه ،، كهوجل السفينة لا ينتفع بضبطه والا بعد القائم في حطم، ه

## XXI.

(Extraits des chapitres d'Ibn-al-Abbâr sur les fils de Motacim.)

عبيد الله عز الدولة ابو مروان،

"كان أبوة المعتصم قد انفذه في أخر دولته رسولا الى يوسف بن تاشفين عند كونه بغرناطة فاعتُقل وقيدً فكتب الى أبية

أَبْعَـدُ السنا والمعالى خمول وبعد ركوب المذاكى كبول ومن بعد ما كنت حرا عزيزا الما اليوم عبد اسير ذليل حللت رسولا بغرناطة افحل بها بي خطب جليل وثقفت أن جثتها مرسلا وثقفت أن جثتها مرسلا فقدت المرية اكرم قبلى الرسول فقدت المرية اكرم بها

فاجابه ابوه

عزيز عملي ونوحي دليل على ما اتاسى ودمعى يسيل لقطعت البيض اغمادها وشُقّت بنود وناحت طبول للن كنت يعقوب في حزنه ويوسف انت فصبر جميل

ثم لم يزل المعتصم يتحيّل في تخلّصه حتى أُخذ من حرّاسة وهُرب به على البحر فواني المرية وهني ابوه بخلاصه،

<sup>1)</sup> Le verbe 호蒙 signifie mettre en prison; voyez mes Script.
Ar. loci, t. I, p. 158, et t. II, p. 15.

# اخوة رفيع الدولة ،

ذكرة ابو عبرو عثمن بن على بن الامام فى كتابة الموسوم بسبط الجمان وسقط الاذهان ولم يسبة وكناه ابا يحيى وكذلك كناه ابو عامر السالمي في تاريخه وكناه صاحب المطميح ابا زكريا

وله ابا العلاء كئوس الراح مُتْرَعَةً وللمعالمي سرور في تعاطيها وللغصون تثنيّ فوقها طَرَبُ وللحمائم شجعٌ في اعاليها فاشرب على النهر من صهباء صافية كانها عُصرَتْ من خد ساقيها

ولد

باكر الى القصف ابا عامر فانما نجم الفتى فى البكر من قبل أن يمسم كفَّ الصبا دمع الغوادى من خدود الزهر الشيد الدولة ابى رشيد الدولة ابى محمد بن عن الدولة ابى مروان عبيد الله بن المعتصم،

ذكرة ابو عامر السالمي في تاريخة وقال نشا بعد انقراض ملكهم فكلف بالاداب وبرز فيها ثم تاى الى الرياسة نقُيّد فهن قولة في السجن

<sup>1)</sup> Dans le man. on lit mal à propos zirie.

احبَّتُنا الكرام بغوا علينا وبغى المرام معطبة ونار وقالوا الهجر لَمَّا يعلموه وهجر القول مَنْقصة وعار صبرت على مقارعة الدواهي وطبع الحر صبر واتُتجار وقلت لعلها ظلم أَلَمَّت وحال الليل اخرها النهار فان يكن الردى يكن اصطبار وان تكن .... يكن اغتفار وقوله

صبرا على نائبات الدهر أن له يوما كما فتك الاصباح بالظلم أن كنت تعلم أن الله مقتدر فثق به تلق روح الله من أمم وقلما صبر الانسان محتسبا الا وأصبح في فصفاضة النعم ألا وأصبح في فصفاضة النعم ألله وأصبح في ألله المالية المناس الله وأصبح في المناس الله وأسبح في الله وأسبح في المناس الله وأسبح في المناس الله وأسبح في المناس الله وأسبح في اله وأسبح في الله وأسبح وأسبح في الله وأسبح في الله وأسبح في الله وأسبح في الله وأسبح في

وذكر أبو على بن الاشيرى الخ \_ فقال رفيع الدولة وكان ذا بديهة

بعبد المومن الملكِ يدور السعد في الفلك فقال ابو يحيي

<sup>1)</sup> Le mot nanque dans les Dictionnaires; mais l'étymologie indique qu'il doit signifier une mèche.

2) Il y a ici un blanc dans le man.

3) Voyez sur le mot zi mon Glossaire sur lbn-Badroun.

4) Voyez ce texte dans mes Notices, p. 197.

عمام نـور غرَّته كصوم البدر في الحلك فقال ابن الاشيري في الملك فيمَّم تجدُّ ملكا عليه سكينة الملك ولا تجزع فليس له على القُصَّاد من درك وفي أ هذا الخبر أن ابن الصخراوية كان بتلمسان وقد تقدم عن ابن الاشيري أن أبا بكر بن مزدلي كان واليا عليها في هذه السنة المذكورة فلعلَّه ولي بعده أو كان مددا له في تلك المدَّة الله

### XXII.

(Sur les noms des fils de Motacim.)

Les historiens arabes ne sont pas d'accord entre eux, quand ils donnent les noms de ces princes:

I. L'aîné est nommé Ahmed par Ibn-al-Abbâr et par Ibn-Khaldoun (dans le man. de Paris, car le nom manque dans le manuscrit de Leyde), et Abou-Mohammed Abdallâh par Maccarî (t. II, p. 250), qui, dans un autre endroit (t. II, p. 280), où j'ai cru qu'il était question de son frère Rasîad-daula (voir p. 280), l'appelle al-vâthic Yahyā. Il porte le titre d'Izz-ad-daula chez Ibn-Khâcân, chez Ibn-al-labbâna (deux auteurs contemporains) et chez Maccarî (t. II, p. 250); dans ce dernier endroit il porte encore le titre d'al-vâthic. Mais Ibn-al-Abbâr lui donne constamment le titre de Moizz-

<sup>1)</sup> Voyez le commencement de ce passage dans mes Notices, p. 199.

ad-daula, et c'est son frère Abou-Merwân Obaidallâh qu'il nomme Izz-ad-daula. Ibn-al-Khatîb (apud Casiri, t. II, p. 214) donne au prince héréditaire le titre de Hosām-ad-daula.

On voit que les noms Izz-ad-daula Ahmed ont pour eux les autorités les plus graves. J'ajouterai encore qu'Ibn-al-Athîr (à la fin de son chapitre sur les Abbâdides) et Abou-'lfedâ (t. III, p. 274) qui l'a copié, ne nomment pas notre prince, mais qu'ils lui donnent le titre de hādjib.

II. Un autre fils de Motacim est appelé par Maccarî (t. II, p. 251) Rafi-ad-daula al-hâdjib Abou-Zacarîyâ Yahyâ. Ibn-al-Abbâr semble avoir ignoré son nom, mais il nous apprend que deux historiens lui donnent le prénom d'Abou-Yahyâ, et il ajoute, ce que nous savions d'ailleurs, qu'Ibn-Khâcân lui donne celui d'Abou-Zacarîyâ.

III. Abou-Merwân Obaidallâh est appelé Izz-ad-daula par Ibn-al-Abbâr; mais je crois qu'il se trompe.

IV. Abou-Djafar, dont j'ignore le nom propre, n'est mentionne à ma connaissance que par Maccarî (t. II, p. 252).

#### XXIII.

(Article d'Ibn-al-Khatîb sur le poète Abou-Ishâc d'Elvira. Man. B.)

ابرهیم بن مسعود بن سعید التجیبی الالبیری ابسو اسحت الزاهد الفاضل الورع الفقیه الادیب المحدث روی عن ابن ابی زَمَنَیْنِ سعی به \*یوسف بن اسمعیل ابن نغدالهٔ الیهودی الوزیر الی مُوزِره ابی مَنَاد بادیس

<sup>1)</sup> Dans le man., où les mots اسمعيل بي se trouvent sur la marge, on lit: عبالة عبالة بي تعراله (2) La IIe forme

ابن حبوس فاخرجه وازعجه فسكن البيرة منقطعا الى الله وكان مهلك هذا اليهودى بسبب شعر خفظ عنه يحرص صنهاجة عليه ويغريهم به فشاروا واقتحموا عليه قصر السلطان وقد لجاً اليه نقتلوه وانطلقت الايدى على قومه قال السالمي وبلغ عدد القتلي من اليهود حينتُذ نيفا على اربعة الاف رجل وانتهبت اموالهم وذلك يوم السبت لعشر خلون من صغر سنة ٢٥٩، وأما شعره فلا تجدد حادى جنازة ولا مُذَخَرَ مَأْذَنَهُ ولا واعظا الله وعوم مُكْثرُ منه ومن ذلك قوله

أَلا حَيِّ الْعُقَابَ وقداطنيه وسداكنيه وقد السلاب به وبسداكنيه حللت به فنَقَسَ ما بنفسي وأَتَسني فها استوحشت فيه وحَمْ نيب يدجاورة ولكين وجدت الذيب اسلم من فقيه واسم اجزع لفقده الح لاتي وايت الموء بُويِقَ 3 من اخيه رايت الموء بُويِقَ 3 من اخيه

du verbe jje (nonmer quelqu'un d la dignité de vizir) manque dans les Dictionnaires.

<sup>1)</sup> Le man. porte عادنة. 2) Le man. porte عادنة. 3) Il faut ajouter aux Dictionnaires la IIIe forme de ce verbe.

وأَيْأَسنى من الايام انَّى رايتُ الوجه يزهد في الوجيه ضآشبت البعاد على التداني لانّے لم اجد من ادّنیه

ومن محاسنه قوله

لا قوة لي يا ربي فانتصر ولا براءة من ذنبي فاعتذر فان تعاقب فاهللا للعقاب وأن تغفى فعفوك مأمول ومنتظ ان العظيم اذا لم يعف مقتدرا عسى العظيم فمن يعفو ويقتدر ومن قصيدته المحرضة على اليهود حسبما تقدم ألا قُلْ لصنهاجة اجمعين بدور الزمان واسد العرين مقالة ذي مقة مشفق يعدُّ النصيحة زُلْفَي 1 ودين لقد زلَّ سيّدكم زلَّةُ تقرُّ بها اعنين الشامتين

<sup>1)</sup> Le mot إِنْ signifie على التقرَّب العي الله comparez Ibn-Djobair, p. 830: يتصدّق تقرّبًا الى الله وتزلَّفًا , Nowairî, Hist. d'Espagne, man., p. 473: التزلُّف الي الله Maccari, t. I, p. 876.

تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المومنيين ٥ فعير اليهود بعد وانتخوا وتماهوا وكانوا من الاردلين ونالوا مناهم وحازوا المدي وقد كان أ ذاك وما يشعرون ذكم مسلم راغب راهب لاردل قرد من المشركيين وما كان ذلك مي سعيهم ولكن منا يقوم المعين فهلا اقتدى فيهم بالاولى من القادة الخيرة المتقيل ١٠ وانولهم حيث يستاهلون وردُّهُم اسفل السافلين فطافوا لمكينا بافواجهم عليهم صغارٌ وذرٌّ وهو ن ولم يستخقوا باعلامنا ولم يستطيلوا على الصالحين ولا جالسوهم وهم هجنة ولا راكبوهم مع الاقربيس

<sup>1)</sup> Le man. porte ; ...

اباديسس انت امية حادي تُصيبُ بظنَّك نفس اليقيين 1 اه فکیف خفی عنک ما یعبثون وفي الارص تصرب منها القرون وكيف تحب فراخ الزنا وقسد يغصوك الي العالميين وكيف يتم لك المتقي اذا كنت تبنى وهم يهدمون وكيف استنمت اليي فاسق وقارَنْت وهو بئس القريدي وقد انزل الله في وحيه يحذّر عي صحية الفاسقين ٢٠ فيلا تتنخف منهم خادما ودرهم الي لعننة اللاعنيين فقد ضجيت الارض مي فسقهم وكادت تميد بنا اجمعين تامَّمْ بعينك اقطارها تجدُّهم كلابا بنا خاسئين

<sup>1)</sup> Comparez le proverbe bien connu: طَتَّى العاقل اصبَّع من «la conjecture du sage est plus sûre que la certítude de l'ignorant.»

وكيف انفردت بتقريبهم وهم في البلاد من المبعديد، على انك الملك المتضى سليل الملوك مين الماجديين ٢٥ وان لك السبق بيب الوري كما انت مي جلة السابقيي وانسى حللت بغرناطة فكنت اراهم بها عابثين وقسد قسموها واعمالها فمنهم بكل مكان لعيب وهم يقبضون جباياتها وهم ياخضمون وهم يقضمون وهم يلبسون رفيع الكسا1 وانتم لاوضعها لابسون ٣٠ وهم امناكم على سرّكم وكيف يكون امينا خوون ويأكل غيرُفُمُ درفها فيقصا ويدنون اذ ياكلون وقد ناهضوكم الى ربكم فما يُمْنَعون وما يُنْكَرون

<sup>1)</sup> Le man. porte عليماً. 2) Dans le man. دكم (sic).

وقد لابسوكم باسحارهم 1 فما تسمعون ولا تبصيون وهم يلبحسون بالسواقنا وانتم لاطميفهم 2 آڪلون الله ورخً م قدر دُف م واجمى اليها نميم العيون وصارت حوائمجمنا عنده ونبحس على بابع قائمون ويصحك منا ومن ديننا فأنَّا الي ربّنا راجعون ولو قلت في ماله انه كمالك كنتُ من الصادقين فبادر الى دبحه قربة وضم به فهو كبش سهيه. ، ولا ترفع الصغط عبى ,هطه فقد كنزوا كلَّ علق ثميين وفَرِقْ عداقهم وخمد مالهم فانت احـقٌ بما يجمعون

<sup>1)</sup> Le mot signifie ici: les paroles que prononce le muezzin, comme dans un passage d'Abd-al-wâhid, p. 68. 2) פולפוגיי est le mot hébreu מְבָּהָה. 3) Ce mot, contraire à la mesure, est sans doute altéré.

ولا تتحسبين قتلهم غيدرة بيل الغدر في تركهم يعبثون فقد ذكثوا عهدنا عندهم فكيف تكلم على الناكثين فكيف تكون لنا همّ لله وكيف تكون لنا همّ لله ونحين خمول وهم ظاهرون ونحين الانلّة من بينهم كأنّا اسأنا وهم محسنون فيلا ترض فينا بافعالهم فانت رهين بما يفعلون وراقب الاهك في حزبه فحزب الاله هم المفحلون

فكانت هذه القصيدة سبب استيصال شافتهم وقد كان هذا اللعين بلغ من سحب انيال التيه والشموخ بانف الصلف السى غاية الجراة حتى جراه ذلك على التهكم على بعض الآى والمجاهرة "بالالحاد فاخذه الله اخذا وبيلا، قلت وعندى رسالة بخطى في الرد عليه فيما زعمه متعارضا من الايات من تاليف الوزير الحافظ ابى محمد بن حزم رضة انتهى، وتوفى الالبيرى اخر سنة ودني بها ه

<sup>1)</sup> Le man. porte والمجاهدة 2) Le man. porte المجاهدة والمجاهدة على المحسنون على المحسنون على المحسنون على المحسنون على المحسنون المحسنون

#### XXIV.

(Expédition d'Alphonse le Batailleur contre l'Andalousie. Texte d'Ibn-al-Khatîb, man. G., fol. 8 r.—9 v., et du *Holal*, man. de Leyde, nº 24, fol. 37 r.—38 v. Les passages qui se trouvent chez Ibn-al-Khatîb seul sont entre (), et ceux qu'on ne rencontre que dans le *Holal* entre [].

J'ai cru devoir noter toutes les variantes.)

(ذكر ما آل اليه حال ساكني المسلمين بهذه الكورة من النصارى المُعاهدين على الاياجاز والاختصاره عالى الناجاز والاختصاره قال المؤتيف ولمّا استقرَّ بهلّه الكورة الكريمة اصل الاسلام وانزل الامير ابو الخطّار قبائل العرب الشاميين بهذه الكورة واقطعهم ثُلْث اموال المعاهدين استمرَّ سكناهم في عُمّار من الروم يعالجون فلاحة الارض وعمران القرى يرأسُهم اشياخ من اهل دينهم أُولُو حُنْكة ودهاة ومُداراة مومعوفة بالحباية اللازمة لروسهم واخرهم رجل يعرف بابن القلاس له شهرة وصيت وجاةً عند الامراء بها وكانت لهم بخارج الحصرة على غلوتيني تتجاه باب البيرة في اعتراض الطريق ...... كنيسة شهيرة التحديم المها الم

الزعماء من اهل دينهم استركبه بعص امرائها في جيش خشي من الروم فاصبحت فريدة في العمارة والحلية امر بهدمها الامير يوسف بن تاشفين لتأكد رغبة الفقهاء وتوجَّه فتواهم قال ابن الصيرفي خرج اهل الحضرة لهدمها يوم الاثنين عقب جمادى الاخرة من عام 141 فميرت للوقت قاعًا وذَهَبَتْ كلَّ يَد بما اخذت من انقاضها وآلاتها قلت ومكانها اليوم مشهور وجدارها ماشل يُنْبِئ عن احْكام واصالة وعلى بعضها مقبرة شهيرة لسهل بن ملك رحمه الله ش

قولمًا تحرَّكت لعدوِ الله الطاغية ابن ردمير ريخ الظهور على عهد الدولة المرابطية قبل ان يحصد الله شوكته على افراغة بما هو مشهور أَمَّلَت المعاهدةُ من النصارى بهذه الكورة ادراك التّرة واطَّمعت المملكة

<sup>1)</sup> Le man. porte خابين واربعمائة; mais comme le dernier jour de Djomådå II tombait réellement un lundi dans l'année 492, il est certain que le copiste a sauté le mot وقع محذه السنة سنة المهاد عنه الله المهادين الله المهادين بالان المهادين بالان المهادين بالان المهادين بالان المهادين بالان المهادين بالان المهادين بالانهاد المهادين بكورة غرناطة وغيرها خاطبوه من تلك الاقطار المعاهدين بكورة غرناطة وغيرها خاطبوه من تلك الاقطار في له له له المهادين بكورة غرناطة وغيرها خاطبوه من تلك الاقطار المعاهدين بكورة غرناطة وغيرها خاطبوه من تلك الاقطار وقد المهادين المهاد

فخاطبوا ابن ردمير من هذه الاقطار وتوالت عليه كُنْبهم وتواترت رسلهم مُلحَّة \*في الاستعداد 1 مُطْمعة \*في دخول 2 غرناطة فلمَّا ٩ ابطأً عنهم وجَّهوا البه زمامًا \* يشتمل على اثنى عشر الفًا من انجاد مقاتلتهم 5 (لم يعدُّوا فيها شيخًا ولا عَزَبًا) واخبروه [مع هذا] ان من سمّوه 6 ممن شهرت أُمْينهم لِقرب مواضعهم \* وان بالبعد 7 من يخفى اثرُه 8 ويظهر عند ورود 9 شخصه فاستثاروا 10 طمعه، وابتعثوا جَشَعَه،، واستفرَّوه 11 باوصاف غرناطة وما لها من \*الفصائل على 13 سائر البلاد (وبفحصها الأَثْيَرَم) وكثرة فوائدها من القمح والشعيز والكتان وكثرة المرافق من 13 الحريم والكروم والزيتون وانواع الفواكة وكثرة العيون والانهار ومنعة قصبتها أأ وانطباع رعيتها وتَأَتَّى اهل حاضرتها (وجمال اشرافها واطلالها) وانها المباركة التي يملك منها غيرها المسمَّاة 15 سنام الاندلس عند الملوك في تواريخها فَرَمُوا حتى اصابوا 16 غَرَضُه 17 فانتخب واحتشد 18 وتحرَّك

<sup>1)</sup> K. الستدعاد. 2) H. بدخول الستدعاد. 3) H. لها بدائي. 4) H. بالاستدعاد. Voyez sur le mot مام (catalogue, registre) mes notes dans les Script. Arab. loci de Abbad., t. I, p. 74 et suiv., p. 427, et t. II, p. 268. 5) K. عقاتلهم 6) H. ajoute عليهم 10) K. وروده عليهم 18 ( المحتال المدائرة الم

[في اربعة الاف فارس اختارها من بلاد رغونة بتوابعهم وتعاقدوا وتحالفوا بالانجيل انه لا يفر احد منهم عن صاحبه فانخرج عن 1 سرقسطة] \* في منسلخ شعبان من هذه السنة و (وقد اخفى مذهبه ، وكتم أُربَه ،،) \* واجتاز على \* بلنسية [وبها الشيخ ابو محمد بن بدر بن ورقا بجماعة من المرابطين واقام بها يقاتلها مدَّةً وفي اثناء ذلك وصله علد وافر من النصاري المعاهدين يكثرون سواده ويدلُّون على الطريق وينبهون على المراشد التي تصر المسلمين وتنفعه واجتاز على جزيرة شقر فقاتلها اياما خسر فيها ولم يُرْبَحُ ثم رحل منها الى دانية وقاتلها ليلة عيد الفطر من هذه السنة وشقَّ بلاد المشرق مرحلةً مرحلةً ومنزلةً منزلةً وشبق الغارة على كلّ قطر مرَّ به واجتاز على في شاطبة حتى اتمي] مرسية 5 (ثم الي بيرة) ثم اجتماز بالمنصورة ثم انجده الى برشانة ثم تلوِّم بوادي 7 تاجلة [ثمانية ايام] ثم تحرُّك الى [مدينة]

المالينة وقد ارتفع Plus loin, dans la phrase على المالينة وقد المالين

بسطة المحقة الطمع فيها لكونها في بسيط من الارص واكثر حاراتها غير مُسورة فلم يعنّه الله عليها] ثم [توجّه] الى وادى آش [في يـوم اللجمعة اول ذى قعدة وقاتل المدينة مـن جهة المقابر الى يـوم الاثنين واقلع الى السند في يوم الثلاثاء وفيه كمن الكمائن ثم اقلع من السند يـوم الاربعاء وفيلا كمن الكمائن ثم اقلع من السند يـوم الاربعاء وفيلا بقرية غيانة وقاتلها من غربها] وفيزل بالقربة المعروفة بالقصر وصافح المدينة بالحرب ولم يـحـل بطائل) فاقام عليها \*نحـو شهرة، قال مصنف تحاب الانوار الجليّة فيدا نَجِيثُ النصاري مصنف تحاب الانوار الجليّة فيدا نَجِيثُ النصاري \*في اجتلابه وهم أميرها قال بثقافهم قا فاعياه الله وحكان بوعلوا يتسلّلون الى محلّته على كل طربق [وكان وحصرة سكن على الاندلس الاميم ابو الطاهر تميم بـن يوسف وحصرة سكناه قاعدة غرناطة] \*فاحدقت بـه جيوش

<sup>1)</sup> K. بصطند. 2) Le man. porte بصطند. 3) Les auteurs classiques écrivent toujours النوالقعان ; mais les écrivains postérieurs suppriment souvent l'article dans le nom de ce mois. 4) Le man. porte نشهراً . 5) H. omet le ف. 6) K. الثلاثة . 7) K. بساحد. 8) K. تابعاليات . 9) H. سيات ن لا التجليلة . 10) K. تابعاليات . 11) K. ما au lieu de له. 13) K. باجتلائد . 11) K. منافعهم . 12) K. ما au lieu de له. 13) K. وبنتقيفهم . 13) K. وبنتقيفهم . 14) K. ما à la place de s; c'est une faute.

المسلميين وامدَّة اخوة امير المسلمين من العدوة بجيش وافر وصارت الجيوش كالدائمة على غرناطة 1 وهي في وسطها كالنقطة 2 وتحرَّك [ابن ردمير] من وادى آش فنزل بقرية دجمة وصلَّى الناسُ بغرناطة صلاة الخوف يوم عيد النحر من هذه السنة في الاسلحة والاهبة 3 (وبالظهر \* من غده ظهرت اخبية الروم بالنيبل 5 شرقي المدينة وتوالى الحرب على فرسخَيْن منها وقد اجلى السواد وتزاحم الناس بالمدينة) [ولم يصل ابن ردمير الى غرناطة حتى كان معه خمسون الفًا ثم نه لوادى فردش في يوم عيد الاضحى واقلع منها الي اطروقة ومنها نزل على غرناطة ونزل بقرية النيبل6 واقام 7 بمحلَّته بضع عشر ليلة لم تسرح له سارحة [بتوالي الامطار وكثرة الجليد] الله أن المعاهدة [كانت] ترجلب اليه 8 الاقوات فاقلع 9 وقد ارتفع طمعه عن 10 المدينة (لاربع بقين من ذي الحاجة عام 11 العد ان قرَّع 12 مستدعية

اليها وكبيرًا 1 يعرف بابن القلاس فاحتجُّوا ببطئه وتلوُّمه حتى, تلاحقت الجيوش وانهم قد وقعوا مع المسلمين في الهلكة) فرحل عن 2 قرية مرسانة التي بينش 3 \* ومن الغد الى السكة من احواز \* قلعة يحصب 5 (ثم اتَّصل) الى لك وبيانة [واسجة] ثم 6 نكب الى 7 قبرة 8 واليسانة \* وَالحِيوش المسلمة 9 في أُذْيالة (واقام بقبرة اياما ثم تحرَّك الى بلاى والعساكر في اذياله) \* تكافحه في اثناء ذلك 10 مناوشة وظهورا عليه [فتبعه الامير ابو الطاهر الي أن اجتمعا 11 على مقربة اليسانة بارنيسول فطمعوا فيه وانتدبوا لقتاله اول النهار وكبسوه واخذوا له جملة من الاخبية ولما كان في وقت الظهر تدرّع وتَعَبّي بناسه للقتال وعقد عليهم اربعة الوية وساروا فرقا اربع وحملوا على المسلمين بعد فشلهم وافتراقهم وسنوء الراي في نزولهم وحكم الله باحكامه فكانت الوقيعة الشنيعة على المسلمين] (ولما جنَّ الليل امم اميرهم برفع خبائه مَنْ وَهْدَة ، كان فيها الى نَعْجُدَة ،، فساءت الظنون ،

واختلَّ الامر فقرِّ الناس والمسلمون ، تهيب أ العدو المحلَّة فلم يدخلها الا بعد هَدْءة من الليل) واستولى عليها وتحرَّك منها ألى جهة الساحل فشقَّ (العامَّة الآمنة من) الاقليم والبشارات (فيقول بعص شيوخ تلك الجهة انه) اجتاز وادى شلوبانية المطلّ الحافات المُحْصَر البحار فقال بنعت الموبانية المطلّ الحافات المُحْصَر من يصبُّ أَي قَبْر هذا لو أَلْفَيْنا من يصبُّ أَي قَبْر هذا لو أَلْفَيْنا البحار فقال ألتراب شم عرج يَمْنَة ألا حتى انتهى الى [بحر] بلش وانشأ بها جَفْنًا ألا صغيرا \* صيدً له به الحوت ألى اكل منها كأنّه نَكْر (كان عليه) وَفَى به او حليثُ الله الداد ان يخلد عنه أله شماد الى غرناطة خاود بها محلّته أله بقرية دلر 11 (على ثلاثة فراسخ \* فاضطرب بها محلّته أله بقرية دلر 11 (على ثلاثة فراسخ

منها قبْلَةً) ثم انتقل (بعد ذلك بيومَيْن) الى قرية همدان 1 وكان بينه وبين عساكر المسلمين مواقف عظيمة (ولاهل غرناطة بهذا الموضع حدثان ينظرونه من القصايا المستقبلة قَالَ ابن الصيرفي وقد ذُكر في بعض كُتُب الجَفْر هذا الفاحص بحَرْف 3 سحى 4 عن يَتَامَى وأَيَامَى فكان هذا اليوم مُعْرضًا لذاك فوقَى الله) ثم انتقل بعد يومَيْن الى المرج (مُصِيقًا عليه) والخيل تُخْرِجه فنزل بعين اطسة 5 (والجيوش محدقة به) وهو في نهاية من كمال التَّعْبئة واخذ الحذر بحيث لا تصاب فيه فرصة ثم تحرَّك على البراجلات [ومنها] الى اللقون [ومنها] الى وادى آش وقد اصيب كثير من حاميته وطوى المراحل الى الشرق فاجتاز على $^{6}$  مرسية الى جونى $^{7}$  شاطبة والعساكر في كلّ ذلك تطأ اذياله والتناوش يتخطّر به والوباء يسرع اليه حتى \* لحق بلاده 8 [وهو يفخر بما ناله في سفره من هزيمة المسلمين وفتكه في بلادهم وكثرة ما اسر

وغنم مع انه لم يفتح مكانا مسوّرا صغيرا ولا كبيرا الله انه اخلى ديار بادية الاندلس وعفا اثارها] (وهو ينظر الى فقاء 1 مخترما مفلولا من غير حرب يكاد الموت يستأصل محلَّته وجملته) [وكان مقامه في بلاد المسلمين صادرا وواردا سنة كاملة وثلاثة اشهر] ، ولمَّا بان للمسلمين من 2 مكيدة جيرانهم 3 المعاهدين ما أُجْلَتْ عنه هذه القصية 4 اخذهم الأرجاف ووغرت 5 لهم الصدور وتوجه 6 الي مكانهم الحزم فاحتسب القاضي ابو الوليد بن رُشْد الاجر وتجشّم المجاز ولحق \* بالامير على بن يوسف 8 بن تاشفين \* بحضرة مراكش 9 فبيَّن لـ \* الامر بالاندلس أ وما مُنيَتْ أأ به من \*النصارى المعاهدين 12 وما جنوة عليها من استدعاء الروم وما في ذلك من نقص العهد والخروج عن الذمَّة وانتى بتغريبهم واجلائهم عن اوطانهم وهو اخف ما يؤخذ به من عقابهم فاخذ بقولة ونفذ بذلك عهدة وازعج 13 منهم الى (بر) العدوة (في رمضان من العام المذكور) عدد جمَّ 14 انكرتهم

الاهواء \* وأَكَلَتْهم الطرق 1 (وتفرقوا ...... واصاب كثير من الجلاء جهتهم من اليهود وتقاعدت بها منهم طائفة فَبَّتْ لها بمُمَالاًة بعض الدُّول ريح فأقرَّوا واكثروا الى عام اله ووقعت فيهم وقيعة احتشَّتْهم أَ الله عصابة الهذا العهد قليلة قديمة المذلَّة مُحالفة 1 الصُغار جعل الله العاقبة لاوليائه) ه

### XXV.

# (Extrait d'Ibn-al-Warrân.)

ابتداً رحم باسماع كتاب التحصيل المذكور أول المحرم سنة ١٥ - ألى أن انقطع ذلك بالنازل المُهِمِّ خروج الطاغية ابن رنمير اعلكم الله الى بلاد المسلمين عصمها الله في شهر رمضان المعظم سنة ١١٥٠

passage, au commencement et à la fin du récit, et on lit dans ce livre: ونفذ عهدة التي جميع بالاد الاندائس بازعاج المعاهدين التي ناحية مكناسة وسلا وغيرهما من بالاد العدوة الا

ثم اشتغل بالله بامر الطاغية فلم يُقرأً عليه شيء الى انقصت الكائنة بين المسلمين نصرهم الله وبينه اهلكه الله يوم الاربعاء الثالث عشر من صفر سنة عشرين وخمسمائة بموضع يقال له ارنيسوال على مقربة من قرطبة وولّى على عقبيه فاستخار الله تعلى القاضى ابو الوليد المذكور في النهوض الى المغرب مُبيّنًا على امير المسلمين وناصر الدين، على بن يوسف بن تاشفين ، ادام الله امرة واعز نصرة ،، ما الجزيرة عليه ولمّا ازمع على التوجّه اولّ ربيع الاول من السنة سائته غداة يوم الاثنين لليتين خلتا منه الخ

وخرج متوجّها الى العدوة غدية يوم الثلاثاء الثانى لهذا اليوم ووصل الى امير المسلمين، وناصر الدين، فلقية اكرم لقاء، وبقى عندة ابر بقاء،، حتى استوعب فى مجالس عدة ايراد ما ازعجة الية، وتبيين ما اوفدة عليه، فاعتقد ما قررة لدية،، ووعد بالنظر للمسلمين وانفصل عنة ووصل قرطبة ضحى يوم الاربعاء الثانى والعشريس من جمدى الاولى من السنة واورد على المسلمين، ما راى من امير المسلمين، من حفى الإكرام، والخير التام،، فشر المسلمون بذلك

FIN DE L'APPENDICE DU PREMIER VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

## DU TOME PREMIER.

|                                                        | Pa  | ges. |
|--------------------------------------------------------|-----|------|
| Avertissement.                                         |     | Y    |
| Extrait de l'avant-propos de la première édition       |     | VII  |
| Études sur la conquête de l'Espagne par les Arabes.    |     | 1    |
| I. Chronique d'Isidore de Béja                         |     | 2    |
| II. Chroniques latines du nord de l'Espagne            |     |      |
| III. Traditions arabes                                 |     |      |
| IV. Récit de l'Akhbar madjmoua                         |     | 45   |
| V. Le comte Julien.                                    |     |      |
| VI. Les fils de Witiza.                                |     | 70   |
| VII. Textes relatifs à la propriété territoriale apr   | ès  |      |
| la conquête                                            |     | 78   |
| Recherches sur l'histoire du royaume des Asturies et c |     |      |
| Léon.                                                  |     | 90   |
| I. Histoire des rois chrétiens de l'Espagne, p         |     |      |
| Ibn-Khaldoun                                           |     | 96   |
| II. Sur les causes de l'agrandissement du roya         | u-  |      |
| me des Asturies sous le règne d'Alphonse I             | er, |      |
| et sur l'origine des Maragatos                         |     | 126  |
| III. Sur les guerres qu'Alphonse II eut à souter       |     |      |
| contre les sultans Hichâm Ier et Hacam I               |     | 138  |
| IV. Mahmoud de Mérida                                  |     |      |
| V. Prise de Léon en 846                                |     |      |

# LXXVI

| VI. Alphonse IV et Sancho                                  | 54  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| VII. Alphonse IV et Ramire II 1                            | 64  |
| VIII. Le massacre des moines de Cardègne1                  | 66  |
| IX. Batailles de Simancas et d'Alhandega 1                 | 71  |
| X. Sur la date de la mort de Ramire II 1                   | 86  |
| XI. Prise de Zamora par Almanzor, bataille de              |     |
| la Rueda, prise de Simancas, premier siége                 |     |
| de Léon                                                    | 90  |
| XII. Prise de Léon par Almanzor 1                          | 98  |
| XIII. Mariage d'Almanzor avec une fille de Ber-            |     |
| mude II et avec une autre princesse du Nord.               |     |
| Abdérame-Sanchol                                           | 01  |
| XIV. Sur la bataille de Calatañazor 2                      |     |
| Essai sur l'histoire des Todjîbides, les Beni-Hâchim de    |     |
| Saragosse et les Beni-Çomâdih d'Almérie 2                  | 21  |
| Poème d'Abou-Ishâc d'Elvira contre les juifs de Grenade. 2 |     |
| Observations géographiques sur quelques anciennes loca-    |     |
| lités de l'Andalousie                                      | 06  |
| Remarques générales                                        | id. |
| Andalos                                                    |     |
| Calsana, Medina Sidonia                                    |     |
| Asido, Xerez                                               |     |
| Wadi-Becca                                                 |     |
| Ilipula minor, Polei, Aguilar                              |     |
| Talyata                                                    |     |
| Reiya                                                      | 20  |
| Bobastro                                                   |     |
| Castra Vinaria, Cazarabonela                               |     |
| Benamegi,                                                  |     |
| Elvira                                                     |     |
|                                                            |     |

## LXXVII

|     | Grena                                              | de |  |  |  |  | _ |  |  |  | : | 100 |    | . 333 |
|-----|----------------------------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|--|---|-----|----|-------|
|     | Sur l'                                             |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |
|     | Marac                                              |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |
|     | Alhen                                              |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |
|     | Le Se                                              |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |
| Sur | l'expédition d'Alphonse le Batailleur contre l'An- |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     | 1- |       |
|     | alousie.                                           |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |
|     | endice.                                            |    |  |  |  |  |   |  |  |  |   |     |    |       |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU PREMIER VOLUME.

20015

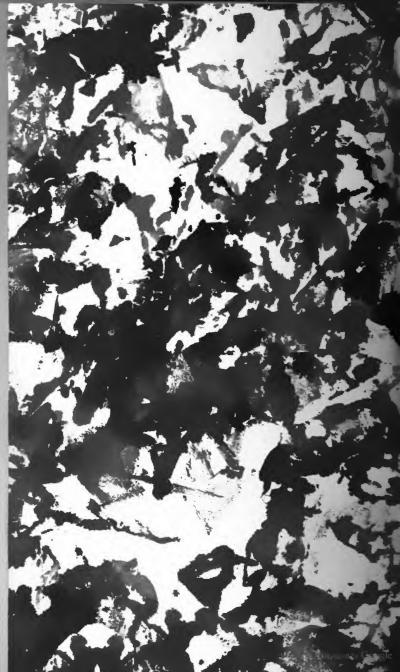



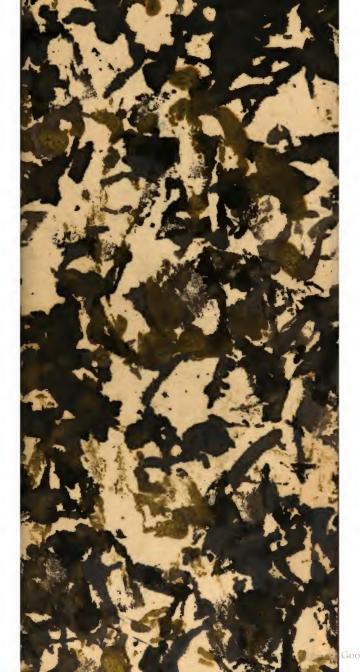